













### OEUVRES COMPLÈTES

DE

# F. DE LA MENNAIS.

TOME III.





## **OEUVRES COMPLÈTES**

DE

# F. DE LA MENNAIS.

TOME III.

### ESSAI SUR L'INDIFFÉRENCE

EN MATIÈRE DE RELIGION.

Impius, cum in profundum venerit... contemnit.

Prov. xvIII, 3.

264.054

TOME III.

PARIS,

PAUL DAUBRÉE ET CAILLEUX, ÉDITEURS,

RUE VIVIENNE, Nº 17.

1836-1837

## AVERTISSEMENT.

Nous devons expliquer comment cet ouvrage, qui formera cinq volumes au lieu de trois que nous avions annoncés, s'est étendu au-delà des limites dans lesquelles nous pensions pouvoir nous renfermer.

Les personnes qui ont eu la bonté de nous lire avec quelque attention, verront bientôt que nous n'avons rien changé à notre plan primitif, et que tout le fond des deux volumes que nous publions, y entroit nécessairement. Mais notre dessein étoit d'abord de ne présen-

ter que des résultats généraux, en négligeant les détails que nous supposions bien connus.

Les discussions qu'a fait naître une question philosophique traitée dans le XIII° chapitre de l'Essai, question d'une extrême importance et qui tient à la racine même du christianisme et de la raison humaine, nous ont appris ce que nous ignorions, c'est qu'aujour-d'hui l'on s'occupe très peu d'étudier l'antiquité, qu'on la connoît à peine, et que si nous ne donnions pas toutes les preuves des propositions les plus incontestables, et que jusque-là il nous avoit paru suffisant d'énoncer, on les regarderoit comme des paradoxes, et que nous manquerions entièrement notre but. Il ne nous étoit plus dès lors permis d'hésiter.

Au reste, en exposant la tradition du genre humain sur les dogmes qui sont le fondement de la Religion chrétienne, en citant les textes au bas des pages, afin qu'on puisse juger de notre exactitude et de notre bonne foi, nous avons bien prévu qu'on nous accuseroit de prouver longuement ce qui n'avoit pas besoin de preuves; mais si nous nous étions épargné

le travail de les recueillir, ceux-là même qui nous feront ce reproche auroient dit que nous avançons ce qui n'est pas prouvé. Placés ainsi entre deux inconvéniens, celui d'ennuyer peut-être, et celui de ne convaincre qu'un petit nombre de nos lecteurs, nous nous sommes décidés pour le parti qui ne pouvoit compromettre que notre amour-propre, et qui nous sembloit le plus favorable aux intérêts de la vérité.

Que cette vérité sainte pénètre dans les esprits : il importera peu ensuite qu'on critique ou qu'on approuve la méthode que nous avons adoptée.



### **ESSAI**

#### SUR L'INDIFFÉRENCE

EN MATIÈRE

## DE RELIGION.

#### CHAPITRE XXI.

Première conséquence du principe de l'autorité : la vraie religion est nécessairement révélée de Dieu.

Nous avons prouvé qu'il existe une véritable religion, qu'il n'en existe qu'une, qu'elle est absolument nécessaire au salut, et que l'autorité est le moyen général que Dieu a donné aux hommes pour la discerner des religions fausses. Il nous reste à montrer qu'en effet, depuis l'origine du monde, la plus grande autorité visible a constamment appartenu à une seule religion, dont la vérité a pu toujours être reconnue à ce caractère.

Avant d'entrer dans les développemens qu'exige un sujet d'une importance si universelle, nous devons prier ceux qui nous liront d'éloigner de leur esprit toute espèce de préjugés, toutes les vaines opinions TOME 3.

qui, l'enveloppant comme un nuage, empêcheroient la lumière d'y pénétrer. Elle se répand dans les cœurs sincères : et voilà pourquoi, tandis que tout paroît obscur à la raison disputeuse et hautaine, tout est clair pour les âmes droites, du moins tout ce qui intéresse véritablement l'homme. C'est de l'orgueil que sortent les ténèbres, de l'orgueil, père des préventions, des secrètes répugnances contre la vérité, des doutes désolans et des passions sans nombre qui maîtrisent l'entendement et l'entraînent loin du soleil des intelligences, loin de la source de la vie, loin de Dieu. Il nous a faits pour le connoître, mais il a voulu que notre foi fût libre; et surtout abaissant la présomption de notre esprit, il s'est plu à lui faire sentir sa salutaire dépendance : il l'a créé foible par lui-même et fort par la société; et, attachant à la plus difficile vertu la récompense la plus haute, il a fondé la certitude sur la défiance de soi, et notre bonheur tout entier sur une humble obéissance.

Aussi avons-nous vu qu'on ne rejette les croyances nécessaires qu'en se séparant de tous les peuples, et niant le témoignage du genre humain; en mettant sa raison à la place de la raison générale, et se proclamant seul infaillible au milieu de tous les hommes qu'on suppose avoir erré pendant quarante siècles. Si, au contraire, on suit fidèlement le principe que nous avons établi, et qu'on ne peut ébranler sans renverser la base de nos connoissances et de nos jugemens, on avance d'un pas sûr dans la route de la vérité, elle se dévoile pleinement; les ombres qui l'obs-

curcissoient s'évanouissent. Parmi les religions diverses qui se partagent le monde, on discerne la vraie aussi aisément qu'on s'étoit assuré de son existence; et l'on est chrétien comme on est homme, en croyant ce qu'atteste la plus grande autorité (1). « Il n'y a, » dit saint Augustin, aucune voie certaine par où » les âmes puissent arriver à la sagesse et au salut, à

<sup>(1) «</sup> Quand une fois les hommes ont secoué le joug de l'autorité, y » a-t-il parmi eux sur la religion quelque règle fixe et immuable » (Quest. sur l'Incrédulité, par M. l'évêque du Pun: IVe quest... pag. 260)? « L'on n'établit point le pyrrhonisme en se fixant à la tra-» dition constante, uniforme, universelle de tous les peuples dans » leur origine qui atteste une révélation. C'est, au contraire, en sui-» vant une route différente, en donnant tout au raisonnement et rien » à la tradition, que les philosophes ont fait naître le pyrrhonisme. » Tous ceux qui veulent retenir la même méthode, aboutiront au » même terme : Dieu a voulu nous instruire par la tradition et par » la voie d'autorité, et non par le raisonnement » (Bergier, Traité de la vraie religion, tome Ier, pag. 516. Éd. de Besançon, 1820). Le premier auteur qui ait entrepris, depuis la renaissance des lettres, de défendre la religion chrétienne contre les athées, les déistes et les hérétiques, établit le principe d'autorité comme la seule base sur laquelle on puisse élever solidement l'édifice de nos conuoissances, de quelque ordre qu'elles soient. « Par l'inclination naturelle des houmes, » dit-il, ils sont continuellement en cherche de l'évidence, de la vé-» rité et de la certitude, et ne se peuvent assouvir ni contenter qu'ils » ne s'en soient approchés jusques au dernier point de leur puissance. » Or il y a des degrés en la certitude et en la preuve, qui font les » unes preuves plus fortes, les autres plus foibles, quelque certitude » plus grande, quelque autre moindre. L'autorité de la preuve et la » force de la certitude s'engendrent de la force des témoins et des » témoignages, desquels la vérité dépend : et de la vient que d'au-» tant que les témoins se trouvent plus véritables, apparens et indu-» bitables, d'autant y a-t-il plus de certitude en ce qu'ils preuvent. » Et s'ils sont tels que leurs témoignages par leur évidence ne puis-» sent tomber en nul doute, tout ce qu'ils vérifieront nous sera très » certain, très évident et très manifeste. » La théologie naturelle de Raymond Sebon, chap. I, p. 1 et 2. Paris, 1611.

» moins que la foi ne les prépare à la raison (1). » Les faux systèmes de philosophie adoptés tour-àtour depuis Aristote, et dont l'influence s'étendit jusque dans les écoles chrétiennes, avoient tous une tendance commune. Ils jetèrent les esprits dans le vague, en substituant de pures abstractions à la réalité des choses. Ne considérant jamais que l'homme isolé, et le privant ainsi de l'appui de la tradition, ils l'obligèrent de chercher en lui-même toutes les vérités nécessaires, et la certitude de ces vérités, attribuant à la raison de chaque individu les droits de la raison universelle, de la raison divine elle-même, et l'affranchissant de toute dépendance comme de toute autorité. De ce moment l'homme fut l'unique maître de ses crovances et de ses devoirs : il fut infaillible, il fut Dieu, puisqu'il s'arrogea la plénitude de la souveraineté intellectuelle, et qu'au lieu de dire, comme la religion et le sens commun le lui commandent, Dieu est, donc ie suis, il se placa insolemment à la tête de toutes les vérités et de tous les êtres, en disant : Je suis, donc Dieu est.

Ce n'est pas ici qu'il convient de développer les conséquences de cette grande et fatale erreur. Nous devons néanmoins en remarquer une qui se lie au sujet que nous traitons en ce moment. Après avoir systématiquement séparé l'homme de la société, il a fallu ou l'abandonner à un athéisme irrémédiable, ou soutenir qu'il existe en lui une loi morale et reli-

<sup>(1)</sup> Nulla certa ad sapientiam salutemque animis via est, nisi cúm eos rationi præcolit fides. *De utilit. credendi. cap. XI II.* Oper. tom. VIII, col. 69.

gieuse, indépendante de la tradition; loi certaine et connue de tous, sans révélation primitive et sans enseignement extérieur qui la perpétue. Une juste horreur de l'athéisme a porté la plupart des philosophes à prendre ce dernier parti. Ils ont donc imaginé une religion qu'ils appellent naturelle parce que la nature, disent-ils, l'enseigne à tous les hommes, de sorte que chacun, en consultant sa raison seule, y découvre ce qu'il doit croire et ce qu'il doit pratiquer. On s'est habitué dès lors à distinguer deux religions différentes par leur origine, l'une naturelle et nécessaire, l'autre contingente et révélée, opposant ainsi la nature et la révélation; comme si la révélation qui n'est que la manifestation de Dieu à l'homme, le Créateur parlant à sa créature intelligente, le pouvoir à ses sujets, le père à ses enfans, n'étoit pas tout ce qui se peut concevoir de plus conforme à la nature de l'homme, qui ne sait rien que ce qu'on lui a appris, et à la nature de Dieu qui n'a créé l'homme que pour en être connu, aimé et servi.

Mais les idées les plus simples, et que tous les peuples ont comprises, sont précisément celles qui choquent l'orgueil philosophique. Le philosophe ne veut point de maître dans la recherche de la vérité : elle doit être sa possession propre, sa conquête, ou il la repousse avec mépris. Nul n'a le droit de lui dire : Croyez; et s'il consent à reconnoître quelque chose au-dessus de lui, s'il daigne admettre un Dieu, il faut qu'il se soit fait lui-même ce Dieu, et que sa raison d'un jour ait créé l'Éternel.

Certes il est permis de s'étonner que l'absurde hypothèse d'une religion que chacun trouve en soi sans instruction précédente ait pu être adoptée par des Chrétiens. Cette religion, qui n'est que le déisme (1), n'auroit aucune base, ou reposeroit soit sur le sentiment, soit sur le raisonnement individuel; et même toujours, en dernière analyse, sur le raisonnement : car que feroit-on, que devroit-on faire, si ce que l'on pense ne s'accordoit pas avec ce que l'on sent? et n'est-ce pas la raison qui juge, qui décide, qui affirme? La religion naturelle ne seroit donc ni certaine, ni obligatoire (2) : elle ne seroit pas certaine, puisque sa certitude n'auroit d'autre fondement

beatâ, lib. VII, n. 2.

(2) Voyez tome II, chap. XVIII et XIX.

<sup>(1)</sup> Voyez tom. I, chap. IV et V.

Ratio humana in rebus humanis est multum deficiens: cujus signum est, quia philosophi de rebus humanis naturali investigatione perscrutantes, in multis erraverunt, et sibi ipsis contraria senserunt: ut ergo esset indubitata et certa cognitio apud homines de Deo, oportuisse quod divina eis per modum fidei traderentur, quasi à Deo dicta, qui mentiri non potest: S. Thom. 2. 2ª, q. 2, a. 4. Explicatiocredendorum fit per revelationem divinam. Credibilia enim naturalen: rationem excedunt. Ib. art. 6. - Long-temps avant saint Thomas, saint Athanase avoit dit: « Divinitas non demonstratione rationum tra-» ditur: sed fide, et pià cogitatione, cum religione: » Athan. ad Serap. toru. 1, p. 360. Et saint Jean Damascène: « Nemo unquàm Deum cogno-» vit, nisi cuil ipse revelaverit. » Exposit. accurata fidei orthodoxa, lib. I, cap. I, Oper. lom. I, p. 123.—Lactance est encore, s'il se peut, plus précis : « Nulla est humana sapientia, si per se ad notionem veri » scientiamque nitatur; quoniam mens hominis cum fragili corpore » illigata et in tenebroso domicilio inclusa, neque liberiùs evagari, » neque clariùs perspicere veritatem potest, enjus notio divinæ » conditionis est. Deo enim soli opera sua nota sunt : homo autem » non cogitando, aut disputando assequi eam potest; sed discendo, » et audiendo ab eo, qui scire solus potest, et docere. » De vità

qu'une raison faillible; elle ne seroit pas non plus obligatoire, car pourquoi seroit-on obligé de croire vrai ce qui pourroit être faux? «Notre doctrine, dit un » ancien Père, ne seroit qu'une doctrine humaine, si » elle n'étoit appuyée que sur le raisonnement (1). » Or quelle obligation morale peut-il résulter d'une doctrine humaine, on d'une opinion?

Supposez, d'ailleurs, que ce soit un devoir pour chaque homme de regarder comme la vérité ce qui paroît tel à sa raison, et d'agir conformément à ce qu'il pense et ce qu'il sent, il y aura autant de vérités diverses, autant de religions et de morales qu'il y a de têtes. L'ignorance qui obscurcit l'entendement, le fanatisme qui le subjugue, les passions qui le corrompent, détermineront pour chacun des lois opposées et néanmoins également certaines, également obligatoires; et c'est ce qui arrive toutes les fois qu'on ne donne à l'esprit d'autre règle que ses propres jugemens. « Il n'y a point de particulier, dit » Bossuet, qui ne se voie autorisé par cette doctrine à » adorer ses inventions, à consacrer ses erreurs, à » appeler Dieu tout ce qu'il pense (2). »

(1) Athenag. Apolog. n. 9.

<sup>(2)</sup> Oraison funèbre de la reine d'Angleterre.—Bossuet parle dans ce passage de la doctrine des protestans, qui veulent que chacun soit, pour soi, l'unique interprète de l'Écriture. Les conséquences qu'il tire de ce faux principe du protestantisme s'appliquent avec beaucoup plus de force encore aux hommes privés de l'Écriture sainte, ou qui n'en reconnoissent point l'autorité. Car enfin l'Écriture est la parole de Dieu, elle est un secours immense offert à la raison; et si ce secours est insuflisant, si la parole de Dieu écrite n'empêche pas l'homme, qui yeut l'interpréter seul, de tomber dans

Nul moyen d'exiger la croyance d'aucun dogme, ni l'obéissance volontaire à aucune loi, dès qu'on admet le principe sur lequel repose ce qu'on appelle la religion naturelle, et qui n'est que le renversement de toute religion : car ma religion, dans ce système, c'est ma pensée, mon sentiment, comme le sentiment, la pensée d'un autre est sa religion; d'où il suit que toutes les religions sont vraies, ou qu'aucune ne l'est : or soutenir que des religions contraires sont toutes vraies, c'est affirmer qu'elles sont toutes fausses, c'est établir l'indifférence absolue des religions, et ne laisser aux esprits conséquens d'autre refuge que l'athéisme.

Voilà où les philosophes de toutes les écoles ont été conduits, en rêvant un chimérique état de nature qu'ils se sont efforcés de trouver partout où ils ont cherché l'origine et la raison de tout, même de la religion, même de la pensée; état qui, s'il pouvoit exister, ne seroit que l'isolement absolu ou la destruction de l'homme moral et intelligent. Et ils n'ont pas vu ou voulu voir ce que les plus sages des anciens avoient reconnu : que l'homme est fait pour la société, hors de laquelle il ne peut vivre; que c'est là sa vraie nature (1), et que dès lors on ne doit jamais

les abimes que Bossuet nous montre ouverts sous ses pas, que serace donc quand ce même homme, sans guide, sans conseil, sans flambeau qui l'éclaire, sera complètement abandonné à son propre esprit ? La raison aidée de l'Écriture ne peut que s'égarer, on l'avoue; mais sans l'Écriture, c'est autre chose : alors elle est toutepuissante pour découvrir la vérité.

<sup>(4)</sup> Aristote le reconnoit formellement : « Nous regardons comme

le considérer seul pour découvrir les lois de son être, le fondement de sa raison, la règle de ses croyances et de ses devoirs; qu'ainsi sans doute il existe une

» l'état de nature pour toutes choses, celui où elles parviennent » par un développement naturel et complet; d'où il suit clairement » que les sociétés politiques sont dans la nature. » (de Republ., lib. I, cap. 2). « L'homme, dit Cicéron, sent qu'il est né pour la société. « Cùmque se ad civilem societatem natum senserit, » etc. (de Legib., lib., I, cap. VII). Mais comment la société civile s'est-elle établie? comment se conserve-t-elle? Elle s'est établie, parce que l'homme, être intelligent, a d'abord été en société avec Dieu: elle se conserve par les lois de la souveraine raison, de la raison universelle (communis), qui unit les hommes entre eux et avec Dieu même. Prima homini cum Deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter cosdem etiam recta ratio communis est. Quæ cum sit lex, lege quoque consociati homines cum diis putandi sumus... Universus hic mundus una civitas communis deorum atque hominum (ibid.). C'est la doctrine de l'antiquité. Cinq siècles avant Cicéron, Ocellus Lucanus enseignoit aussi que l'homme est membre de deux sociétés, l'une politique, l'autre divine; της πολιτικής και της Szlas (cap. IV, n. 3). « Outre la faculté de raisonner, l'homme pos-» sède, dit Épicharme, une raison divine... Il n'a inventé aucun art, » ils lui viennent tous de Dieu, et la raison humaine est née de la » raison divine. »

Εστιν ἀνθρώπων λογισμός, ἐστι καὶ θεῖος λόγος.
Ου γὰρ ἄνθρώπος τέχναν τιν' εὖρεν, ὁ δὲ Θεός ταύτην φέρει
Οδὲ γε τοῦ ἀνθρώπου λόγος πέφυκεν ἀπὸ γε θείου λόγου.
Εpicharm. ap. Euseb. Præpar. Evang., lib. XIII, C. XIII, p. 582.

Pythagore enseignoit la même doctrine, qu'il tenoit des Égyptiens et des Phéniciens : « Nés de Dieu, nous avons, pour ainsi dire, en lui » nos racines : c'est pourquoi nous périssons en nous séparant de

» Ini, comme le ruisseau séparé de sa source tarit; comme la plante
» séparée de la terre, séche et tombe en pourriture.

Ριξωτέτες έν Θεδυ και φυέντες τῆς άντῶν ῥίξης ἐχώμετα; και γὰρ ΰδατος προχοαί, και τὰ ἄλλα φυτὰ τῆς γῆς ῥίξης ἀποκοπέντα ἀναίνέται καὶ σήπεται.

Demophili sententiæ pythagorieæ, p. 40. Lipsiæ, 1744. Vid. et Plato., de Legib., lib. III, sub init. et Strabo. lib. XVI. religion naturelle, ou conforme à la nature de l'homme et de tous les hommes, appropriée à leurs besoins, à leurs facultés, religion dont les bases essentielles se retrouvent par conséquent chez tous les peuples, ou dans la société du genre humain, et qui se perpétue par la tradition, comme toutes les connoissances nécessaires.

On ne sauroit trop faire remarquer cet ordre universel de transmission, en sorte que tout se conserve par un enseignement extérieur, et que tout commence par une véritable révélation, même la pensée; car elle ne se développe en chacun de nous qu'à l'aide de la parole, qui nous révèle ou nous manifeste la raison d'autrui. Et puisque cette loi est notre nature même, toute religion qui y seroit opposée seroit une religion contraire à la nature, et la religion naturelle est nécessairement révélée. Comment connoissons-nous les noms mêmes de religion, de Dieu, d'éternel, d'infini, de justice, de devoirs, etc., sinon parce que nous les avons appris, parce qu'ils font partie du langage qui nous a été enseigné? Les aurions-nous inventés nous-mêmes? ou aurions-nous sans eux les idées qu'ils expriment? Et s'il est impossible qu'ils aient été jamais inventés, il faut donc que le premier homme qui nous les a transmis les eût lui-même reçus de la bouche du Créateur; et c'est ainsi que nous trouvons dans l'infaillible parole de Dieu l'origine de la religion et de la tradition qui la conserve (1).

<sup>(1)«</sup> Si quelques peuples modernes ont une croyance moins absurde

En effet, remontez vers les premiers âges du monde: au milieu des erreurs locales et passagères, vous verrez toujours les mêmes croyances, celles qui sont encore le fondement des nôtres, répandues universellement; et à quelque époque que vous vouliez en fixer l'invention, l'histoire vous démentira.

Non, non, l'homme n'a pas inventé les lois de son être; et ce n'est pas non plus en se contemplant qu'il découvre la raison infinie d'où la sienne émane, la cause éternelle de tout ce qui est(1). Contingent et

<sup>»</sup> et plus raisonnable que celle qui régna long-temps dans le monde » païen ; si même des philosophes de l'antiquité ont dicté et enseigné » des maximes conformes à la nature de Dieu et de l'homme, c'est » à la véritable religion, on à une ancienne tradition, que les uns et » les autres sont redevables des vérités qu'ils ont embrassées ou sou-» tenues. Et cette tradition venoit originairement d'une révélation » divine, ainsi que l'ont démontré quantité de bons écrivains, tels » que les Voisin, les Pfanner, les Bochart, les Huet, les Kircher, les » Thomassin, les Clarke, les Cudworth, les Stanley, les Brucker, les » Ramsay, les Purchass, les Stillingfleet, les Leland, les Burnet, les » Dickinson, les Schuckford, les Goguet, les Ansaldi, et d'autres ha-» biles littérateurs (Les titres primitifs de la révélation, par le » P. Gabriel Fabricy; tom, I., Disc. prélim., p. XXXIX-XLI: » Rome, 1772). C'est donc une souveraine intelligence créatrice qui » fit connoître elle-même aux premiers hommes, par une tout autre » voie que celle du raisonnement, ces vérités fondamentales éparses » dans les monumens des nations. Le théisme a été par conséquent » la base de la religion primitive des hommes. » Ibid., p. LVIII.

<sup>(1)</sup> Parmi les chrétiens, cenx qui prétendent que chaque homme tronve en soi, sans le secours d'aucun enseignement, les dogmes et les préceptes de la religion primitive qu'ils nomment naturelle; ceux-là, dis-je, s'appuient de l'autorité de saint Paul, dans son Épitre aux Romains. Mais si l'on examine avec attention le passage qu'ils citent, on verra qu'il n'est rien moins que décisif en leur faveur. Voici le texte de l'apôtre : « Cûm enim gentes quæ legem non » habent, naturaliter ca quæ legis sunt, faciunt ejusmodi legem non

borné, où prendroit-il en lui-même l'idée de la souveraine perfection? A peine les meilleurs esprits la

habentes, ipsi sibi sunt lex: qui ostendunt opus legis scriptum
 in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientià ipsorum,

» autres. » (Ep. ad Rom. II, 14 et 15.)

Il résulte des paroles de saint Paul, 1° qu'il existe chez toutes les nations une loi morale; 2° que cette loi est naturelle, ou conforme à la nature; 3° qu'elle est écrite dans le cour; 4° que la conscience la reconnoît et lui rend témoignage. Conclure de là que cette lei, pour être connue, n'a pas besoin d'être enseignée, c'est faire dire à l'apôtre ce qu'il n'a point dit, c'est ajouter une opinion à une vérité certaine.

La loi dont parle saint Paul est universelle; elle appartient à tous les peuples, gentes. S'ensuit-il que la connoissance en soit innée dans chaque homme? Pourquoi cette connoissance ne lui viendroit-elle point, comme celle de toutes les autres vérités universelles, par la société qui en conserve le dépôt? Une fois connue, elle se grave dans le cœur; elle y devient un sentiment, et c'est ce sentiment qui s'appelle conscience.

Cette expiication très simple et qui concilie le texte de l'apôtre avec d'autres textes formels de l'Écriture et avec ce que nous montre l'expérience de tous les temps, acquiert une grande force en comparant le passage cité avec un autre passage où saint Paul dit également, que la loi évangélique (loi révélée et connue sculement par le moyen extérieur de l'enseignement) est écrite dans nos corurs. Manifestati, écrit-il aux Corinthiens, quod epistola estis Christi, ministrata à nobis, et scripta non atramento, sed spiritu Dei vivi : non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus (II ad Cor. III, 3). C'est ainsi que Dieu, amonçant la loi nouvelle par la bouche du prophète Jérèmie, disoit : « Je graverai ma loi dans leurs entrailles, et je l'écrirai dans leur cour : » Dabo legem meam in visceribus corum, et in corde corum serie bum cam » (Jerem. XXXI, 33). Comment cette promesse a-t-elle

été accomplie ? Par la prédication évangélique. C'est la parole qui a

<sup>»</sup> et inter se incicem cogitationibus accusantibus, aut etiam de-

<sup>»</sup> fendentibus: Les nations qui n'ont point la loi (de Moïse), accom-

<sup>»</sup> plissent naturellement les préceptes de la loi; cenx-là, outou,

<sup>»</sup> phisent nature ement les preceptes de la loi; cenx-1a, 65327, » n'ayant pas la loi, sont à eux-mêmes la loi; ils montrent l'œuvre

<sup>»</sup> de la loi écrite dans leur cœnr, leur conscience leur rendant té-

<sup>»</sup> moignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant les unes les

comprennent-ils, quand on la leur explique; et la parole qui élève notre intelligence jusqu'à la source de la vérité en lui montrant Dieu, assez puissante pour créer la foi, ne produit pas, à beaucoup près, dans l'entendement de tous les hommes, le même degré de lumière. Ils croient tous également et avec une égale certitude, quoiqu'ils ne conçoivent l'objet de leur croyance ni avec une égale étendue, ni avec une égale clarté.

Les déistes et ceux qui, sans l'être, soutiennent imprudemment le même système sous le nom de religion naturelle, font de cette loi nécessaire de l'homme intelligent une espèce d'instinct impossible à définir; comme nous l'avons montré au commencement de cet ouvrage, en combattant le déisme. Qu'on se rappelle les innombrables contradictions de ses défenseurs, leurs variations perpétuelles, et leurs impuissans efforts pour établir une doctrine quelconque. Ils n'ont jamais à offrir que des opinions individuelles dépourvues d'autorité, de base et de sanction. Tantôt ils

écrit la loi de Jésus-Christ dans les cœurs. Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi (Ep. ad Rom. X, 17).

stiani, dit Tertullien: Apolog. cap. XVIII.

Si l'on conclut du premier passage que tous les hommes trouvent en eux-mêmes la religion primitive, il faudra conclure du second que tous les chrétiens trouvent aussi la religion de Jésus-Christen eux-mêmes, ce quiest manifestement faux. Saint Paul lui-même enseigne clairement que la vérité est d'abord révélée à l'intelligence, d'où elle passe ensuite dans le cœur. « Le Seigneur a dit : Je mettrai dans leur esprit » la connoissance de mes lois, et je les écrirai dans leur œur: Dicit » Dominus: Dabo leges meas in mentem corum, et in corde corum » superscribam eas. » Ep. ad. Hebr. FHI, 10.— Les hommes ne naissent pas chrétiens, ils le deviennent; funt, non nascuntur chri-

s'appuient sur le sentiment, tantôt sur le raisonnement; et aussitôt chacun vient avec son sentiment et son raisonnement proposer la religion qu'il a faite, et qu'il n'a pas le droit de supposer meilleure ni plus certaine que celles des autres. Les déistes ne pouvant dès lors exiger la foi d'aucun dogme, ni l'obéissance à aucun précepte, ils tombent, s'ils sont conséquens, dans l'indifférence sur toutes les vérités et sur tous les devoirs.

Se peut-il qu'on envisage une pareille conséquence sans effroi; qu'il y ait des esprits assez hardis, ou assez aveugles pour ne pas reculer devant cet abîme? Quel est donc le pouvoir des préjugés et de l'obstination: on embrasse un principe, on le suit, on arrive à un précipice, et l'on s'y jette plutôt que de reconnoître qu'on s'est trompé! Où l'homme prend-il cette force impie? Je me le demande en tremblant, et je tremble encore plus de la réponse: En lui-même, dans son orgueil.

Que d'égaremens on éviteroit si, au lieu de choisir sa propre raison pour guide, on se laissoit conduire par le sens commun ou la raison de tous! Le peuple, dans son ignorance, est plus sage que les philosophes, parce qu'il ne ferme point les yeux à cette lumière, véritablement naturelle, qui brille au milieu du monde (1). Il ne s'imagine point trouver en lui-

<sup>(1)</sup> C'est ce que dit Rousseau lui-même; car nul philosophe n'a mieux jugé la philosophie. La justesse de son esprit l'attiroit vers la vérité que son orgueil repoussoit toujours : triste et frappant exemple de ce que peut la volonté sur les croyances. « Le philosophe,

même la loi qui doit le régir : on la lui enseigne, il y croit; et lorsqu'il s'abuse, ses erreurs viennent encore de ce qu'il viole le principe même de ses croyances, en obéissant à une autorité particulière, soit individuelle, soit nationale, de préférence à une plus grande autorité.

Cette considération nous fournit une nouvelle preuve que la vraie religion a été révélée originairement; car puisque l'autorité est le moyen général, le seul moyen par lequel tous les hommes aient jamais pu la reconnoître avec certitude (1), on est forcé de

<sup>»</sup> dit-il, qui se flatte de pénétrer dans les secrets de Dieu, ose asso-» cier sa prétendue sagesse à la sagesse éternelle : il approuve, il » blâme, il corrige, il prescrit des lois à la nature, et des bornes à » la Divinité; et tandis qu'occupé de ses vains systèmes il se donne » mille peines pour arranger la machine du monde, le laboureur qui » voit la pluie et le soleil tour-à-tour fertiliser son champ, admire, » loue et bénit la main dont il recoit ces grâces, sans se mêler de la » manière dont elles lui parviennent. Il ne cherche point à justifier » son ignorance ou ses vices par son incrédulité : il ne censure point n les œuvres de Dieu, et ne s'attaque point à son maître pour faire » briller sa suffisance. Jamais le mot impie d'Alfonse X ne tombera » dans l'esprit d'un homme vulgaire: c'est à une bouche savante » que ce blasphème étoit réservé. Tandis que la savante Grèce étoit » pleine d'athées, Élien remarquoit que jamais barbare n'avoit mis » en doute l'existence de la Divinité. » Réponse au Roi de Pologne; Mélanges, tom. IV, pag, 252, 253 · édit. de Paris, 1793.

<sup>(1)</sup> Nostra opinio et noster sensus sæpè nos fallit, et modicum videt: « Notre raison et notre sentiment voient peu, et nous trom-» pent souvent, » dit le pieux auteur de l'Imitation, au chapitre de ta Doctrine de Vérité, liv. I, chap. III; et le passage de Fénelon qu'on va lire n'est que la conséquence de ces paroles simples et profondes. « Tous les hommes, et surtout les ignorans, out besoin d'une » autorité qui décide, sans les engager à une discussion dont ils sont » visiblement incapables... Dieu auroit manqué au besoin de pres-» que tout les hommes, s'il ne leur avoit pas donné une autorité in-

<sup>»</sup> faillible pour leur épargner une recherche impossible, et pour les

remonter plus haut que l'homme, jusqu'à une autorité première, qui ne peut être que Dieu même enseignant à sa créature tout ce qu'il étoit nécessaire qu'elle sût, et fondant ainsi la société qui devoit éternellement exister entre elle et lui. Concevez, en effet, s'il vous est possible, une société sans législateur qui parle et qui ordonne, des devoirs qu'on soit obligé de découvrir par la raison et qui ne dépendent que d'elle, des lois obligatoires qui n'aient point été promulguées et dont chacun doive trouver en soi la sanction et la certitude. Nous le demandons, est-il rien qui répugne davantage au bon sens, à cette raison même qu'on charge de créer la législation tout entière de l'homme, les devoirs de son esprit, de son cœur et de ses sens? Et qu'est-ce que ces devoirs, sinon les rapports qui dérivent de la nature de Dieu et de celle de l'homme? Il faut donc que chaque homme, pour

<sup>»</sup> garantir de s'y tromper. L'homme ignorant qui connoît la bonté » de Dieu, et qui sent sa propre impuissance, doit donc supposer » cette autorité donnée de Dieu, et la chercher humblement pour » s'y soumettre sans raisonner... D'un autre côté, les savans mêmes » ont un besoin infini d'être humiliés et de sentir leur incapacité. A » force de raisonner, ils sont encore plus dans le doute que les » ignorans : ils disputent sans fin entre eux, et ils s'entètent des opi-» nions les plus absurdes ; ils ont donc autant de besoin que le peuple » le plus simple, d'une autorité suprême qui rabaisse leur présomp-» tion, qui corrige leurs préjugés, qui termine leurs disputes, qui » fixe leurs incertitudes, qui les accorde entre eux, et qui les réu-» nisse avec la multitude. » Lettres sur divers sujets concernant la Relig. et la Métaphys., Ire Let., 3º partie. — « A mesure que la » raison se perfectionne..., on reconnoît... qu'il est digne de la sou-» veraine sagesse de conduire les hommes par la voie de l'autorité, » et non par celle de l'intelligence. » Quest. sur l'Incrédulité, par M. l'évêque du Puy, pag. 68, 69.

apercevoir ces rapports, connoisse clairement sa propre nature et la nature de Dieu, qu'il ne puisse se tromper dans les conséquences qu'il déduit de ces deux notions, que son jugement soit infaillible, et son entendement infini. Quels prodiges d'absurdité! Enfin voilà ce qu'il a plu à quelques philosophes d'appeler la religion naturelle (1).

Mais il y a une voix qui fait taire toutes celles qui osent s'élever contre le fait éclatant d'une révélation primitive, et c'est la voix du genre humain (2). Peu-

<sup>(1)</sup> Les théologiens catholiques ont un motif de plus pour rejeter ce faux système; car si la religion ne repose que sur le témoignage de la raison humaine, où trouveront-ils le fondement de la foi divine? Ne voient-ils pas qu'ils exigent de l'homme une foi infinie dans sa raison? et, quand ils l'obtiendroient, croire à l'homme, ce n'est assurément pas croire à Dieu. La révélation seule explique tout et affermit tout en placant Dieu, comme créateur et législateur, à la tête de tous les êtres, de toutes les vérités, et de toutes les lois.

<sup>(2) «</sup> Il est important d'observer que les incrédules qui ne sont » que déistes, rejettent, comme les athées, la créance de tout le » genre humain. En est-il beaucoup parmi eux qui avouent le libre » arbitre et l'immortalité de l'âme, ces dogmes généralement reçus, » et si odieux à l'incrédulité? Ils prétendent au moins, et sans cela » ils ne seroient pas incrédules, que Dieu n'est point honoré par une » religion particulière, ni outragé par tout autre culte; qu'il n'a ja-» mais révélé aucun mystère, ni prescrit d'autre loi que celle que » nous apportons en naissant. Or l'univers entier est persuadé du » contraire. Il n'est pas encore soumis, dans tous les peuples qui » l'habitent, à l'autorité de l'Évangile. Mais tous ces peuples...., » même les plus barbares, adorent une divinité, lui offrent des » vœux et des sacrifices, et croient, en les lui offrant, obéir à sa vo-» lonté expressément déclarée. Ainsi quand les déistes n'embras-» sent aucune religion révélée, ils ne sont pas moins opposés au » genre humain, que si, se déclarant athées, ils ne recomoissoient » point de Dien. » Quest. sur l'Incrédul., par M. l'évêque du Puj: IIIc quest., pag. 137, 138.

ples de l'univers, vous qui avez reçu, de siècle en siècle, les traditions qui remontent à l'origine des temps; nations à qui fut confié ce sacré dépôt, je vous adjure toutes, venez et dites si jamais vous avez pensé que la religion fût l'ouvrage de l'homme, une production de son esprit, ou un sentiment de son cœur précédant toute instruction; et si, au contraire, vous ne crûtes pas toujours que, primitivement révélée de Dieu, elle se perpétuoit dans la société par un enseignement extérieur, le père redisant à ses enfans ce qu'il avoit entendu de ses pères, et leur transmettant la vérité comme il leur avoit transmis la vie? Dites si jamais vous avez reconnu dans chaque particulier le droit de se faire lui-même sa religion, le pouvoir de découvrir seul les lois de son intelligence, la règle de ses croyances et de ses mœurs? Dites si vos idées de justice, d'obligation morale et de devoirs, ne reposoient pas sur celle d'un suprême législateur, qui avoit originairement manifesté son existence et promulgué ses commandemens; et s'il ne vous sembloit pas, en écoutant la tradition, entendre encore la voix de Dieu parlant à nos premiers parens, et instruisant en eux tous les âges?

Voilà, n'en doutons point, la religion naturelle, puisqu'elle n'est ni moins ancienne ni moins invariable que notre nature, et que le genre humain tout entier la proclame et lui rend hommage. Vous donc qui refusez de la reconnoître, ou qui voulez la placer sur une base aussi frêle que la raison individuelle, séparez-vous du genre humain, démentez tous les

peuples, niez ce qu'ils attestent; et, semblables à ces princes d'orgueil qui se bâtissent, dit Job, des solitudes pour y reposer dans leur sommeil (1), bâtissez loin de tous les hommes l'édifice solitaire de votre religion qui ne sera non plus qu'un tombeau où votre âme, privée de la vérité, qui est sa vie, reposera aussi dans son sommeil, jusqu'au jour où, réveillée par une voix formidable, elle se trouvera soudain en présence de son juge et de son Dieu.

<sup>(1)</sup> Job. 111, 13 et 14.

#### CHAPITRE XXII.

Seconde conséquence du principe de l'autorité : le christianisme est la religion révélée de Dieu.

L'universalité des traditions primitives, la facilité avec laquelle la vérité pénètre dans notre esprit qui la recoit comme l'œil recoit la lumière parce qu'elle est conforme à sa nature (1), sont une des causes de l'erreur où tombent quelques personnes en pensant que notre raison découvre en elle-même les vérités nécessaires, sans avoir besoin d'être aidée d'aucun enseignement : tant l'homme, aveuglé par son orgueil est enclin à s'approprier ce qui n'est pas à lui, tant il a de peine à comprendre cette profonde leçon : Qu'avez-vous qui ne vous ait pas été donné (2)? Mais, pour peu qu'on y réfléchisse, on voit clairement que l'universalité même de certaines croyances invariables prouve qu'elles ont une origine plus haute que notre raison, et que ce n'est pas celle-ci qui les perpétue; car elles s'altèrent et se détruisent dès que l'homme, les déplaçant de leur base, veut les soumettre à son jugement.

<sup>(1)</sup> Quod verum, sincerumque sit, id esse naturæ heminis aptissimum. Cicer. de Officiis. lib. I, cap. IV, n. 13.

<sup>(2)</sup> Quid autem habes, quod non accepisti? si autem accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis? Ep. 1 ad Corinth. II', 7.

Les croyances universelles ne sont en effet que la religion originairement révélée; elles forment cette raison commune qui nous établit en société avec Dieu, parce que, indépendante de la pensée de chaque homme, elle est une loi, dit Cicéron (1), qui oblige tous les esprits: et il est étonnant qu'un païen ait eu sur ce sujet des idées plus justes et plus élevées que les philosophes de nos jours, et même que plusieurs chrétiens.

Or toute loi suppose un législateur dont la volonté la rende obligatoire, et une autorité visible qui la promulgue; et s'il y a conflit entre des lois diverses, ou si l'on doute quelle est la véritable loi, le moyen naturel, infaillible de résoudre cette question, le seul qui soit à la portée de tous, n'est pas d'examiner les lois en elles-mêmes pour juger quelle est la meilleure, ce que très peu d'hommes seroient en état de faire et ce qu'aucun ne feroit avec une complète certitude de ne se point tromper, mais de chercher quelle est celle que proclame l'autorité légitime ou la plus grande autorité. Bossuet le reconnoît en termes exprès: « Je dis qu'il n'y eut jamais aucun temps où » il n'y ait eu sur la terre une autorité visible et par-» lante à qui il faille céder... Je dis qu'il faut un moyen » extérieur de se résoudre sur les doutes, et que ce » moyen soit certain (2). »

Niez ce principe, il ne reste d'autre base à toutes

<sup>(1)</sup> De legib. lib. I, cap. VII.

<sup>(2)</sup> Confér. avec M. Claude; OEuvres de Bossuet, tom. XXIII, p. 294 et 295 : édit. de Versailles.

les croyances que le jugement de la raison individuelle. La religion devient dès lors aussi incertaine que ce jugement: elle n'est plus une loi, mais une opinion. Aucune raison n'étant tenue d'obéir à une raison égale, chacun demeure autorisé à ne croire que ce qui paroît vrai à son propre esprit (1). On est libre de tout nier et de tout affirmer. Plus de vérités, plus d'erreurs, nulle société, nul ordre entre les intelligences; mais une effroyable confusion de pensées contraires, d'où sortira bientôt, avec l'indifférence absolue, un doute universel et irrémédiable.

Ainsi toujours nous sommes ramenés à cette importante conclusion, que pour discerner avec certitude la religion véritable il faut considérer quelle est celle qui repose sur la plus grande autorité visible (2). La question réduite à ce point est extrêmement facile à résoudre: car, d'abord, pour les temps qui précèdent Jésus-Christ, nous avons l'autorité du genre humain ou le témoignage unanime des peuples qui tous, comme nous le montrerons, avoient conservé, au milieu même de l'idolàtrie, les traditions primitives, la notion

<sup>(1) «</sup> N'est-il pas manifeste que c'est saper les fondemens de tonte » autorité pour la religion, que de la rendre dépendante d'un examen philosophique? C'est ce que les Pères ont dit mille fois ; c'est » cette science de dehors qu'ils ont toujours regardée comme suspecte à l'Église, et comme profane. » Fénelon, Réfutat. du P. Malebranche, chap. XLX; OEuvres, tom. III, p. 145 : édition de Versailles.

<sup>(2) «</sup> La religion catholique est une religion d'autorité; et par cela » même, elle est seule une religion de certitude et de tranquillité. » Terrasson, La philosophie applicable à lous les objets de l'esprit et de la raison; l'e part., chap. III, sect. II, p. 88.

d'un dieu unique, du vrai Dieu, qu'ils connoissoient sans le glorisser, selon la parole de l'apôtre (1); la croyance de l'immortalité de l'âme, des peines et des récompenses sutures et de la nécessité d'un culte, les préceptes de justice, ainsi que beaucoup d'autres vérités appartenantes à la première révélation : et qui n'ignoroient non plus ni l'antique dégradation de l'homme (2) ni le besoin qu'il avoit d'expiation, comme l'usage universel des sacrisices le prouve invinciblement.

Ce qui avoit été cru toujours, partout et par tous, telle étoit donc, avant Jésus-Christ, la vraie religion; et sa certitude reposoit sur le témoignage de toutes les nations ou sur l'autorité du genre humain, sans contredit la plus grande qui eût existé jusqu'alors : celle de Moïse, qui d'ailleurs ne lui étoit point opposée, ne regardant que le peuple hébreux, assujéti seul à la loi qu'il avoit plu à Dieu de lui imposer dans les desseins de sa sagesse éternelle.

Depuis Jésus-Christ, quelle autorité oseroit-on comparer à celle de l'Église catholique, héritière de toutes les traditions primordiales, de la première révélation et de la révélation mosaïque, de toutes les vérités anciennement connues dont sa doctrine n'est que le dé-

<sup>(1)</sup> Ita ut sint inexcusabiles: quia cûm cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt aut gratias egerunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipieus cor eorum. Ep. ad Rom., cap. 1, 20 et 21.

<sup>(2)</sup> La chute de l'homme dégénéré, dit Voltaire, est le fondement de la théologie de toutes les anciennes nations. Quest. sur l'Encyclopédie.

veloppement, et qui, remontant ainsi à l'origine du monde, nous offre dans son autorité toutes les autorités réunies (1)? Frappé de ce caractère éclatant qui lui est propre, Rousseau lui-même n'a pu s'empêcher de lui rendre hommage. « Qu'on me prouve aujour-» d'hui, dit-il, qu'en matière de foi je snis obligé de » me soumettre aux décisions de quelqu'un, dès de-

<sup>(1) «</sup> Si notre esprit, naturellement incertain!, dit Bossuet', et devenu par ses incertitudes le jouet de ses propres raisonnemens, a besoin, dans les questions où il y va du salut, d'être fixé et déterminé par qu'Ique autorité certaine, quelle plus grande autorité que celle de l'Église catholique, qui réunit en elle-même toute l'autorité des siècles passés et les anciennes traditions du genre humain jusqu'à sa première origine....? Si Dieu a créé le genre humain; si, le créant à son image, il n'a jamais dédaigné de lui enseigner le moyen de le servir et de lui plaire, toute secte qui ne montre pas sa succession depuis l'origine du monde n'est pas de Dieu. Ici tombent aux pieds de l'Église toutes les sociétés et toutes les sectes que les hommes ont établies au dedans ou au dehers du christianisme... Ainsi quatre ou cinq faits authentiques et plus clairs que la lumière du soleil, font voir notre religion aussi ancienne que le monde. Ils montrent par conséguent qu'elle n'a point d'autre auteur que celui qui a fondé l'univers, qui, tenant tout en sa main, a pu seul et commencer et conduire un dessein où tout les siècles sont compris.

<sup>»</sup> Il ne faut donc plus s'étonner, comme on fait ordinairement, de ce que Dieu nous propose à croire tant de choses si dignes de lui, et tout ensemble si impénétrables à l'esprit humain. Mais plutôt il faut s'étonner de ce qu'ayant établi la foi sur une autorité si ferme et si manifeste, il reste encore dans le monde des aveugles et des incrédules.

<sup>»</sup> Nos passions désordonnées, notre attachement à nos seus et notre orgueil indomptable en sont la cause. Nous aimons mieux tout risquer que de nous contraindre ; nous aimons mieux croupir dans notre ignorance que de l'avouer; nous aimons mieux satisfaire une vaine curiosité, et nourrir dans notre esprit indocile la liberté de penser tout ce qu'il nous plait, que de ployer sous le joug de l'autorité divine. De la vient qu'il y a tant d'incrédules, et Dieu le permet ainsi pour l'instruction de ses culans. » Disc. sur Unist. univ., He part., chap. XIII.

» main je me fais catholique, et tout homme consé-» quent et vrai fera comme moi (1). »

L'Église catholique, seule société religieuse constituée, est aussi la seule qui lie le présent au passé sur lequel elle s'appuie; la seule qui ait succédé et n'ait point commencé; la seule qui n'ait jamais varié; la seule qui ait un symbole, ou qui exerce le droit de commandement sur les esprits; la seule qui promette la certitude, puisqu'elle seule réclame l'infaillibilité. Que pourriez-vous demander de plus? La voilà, oui, la voilà, l'autorité que nous cherchons : un enfant la reconnoîtroit; il ne faut qu'ouvrir les yeux pour l'apercevoir, elle brille comme le soleil au milieu de l'univers. Et quelle autre autorité essaieroit-on de lui opposer? Seroit-ce l'autorité du genre humain attestant les vérités révélées originairement? mais l'Église enseigne toutes ces vérités, elles les a reçues de la tradition, et cette tradition lui appartient avec toutes ses preuves, avec l'autorité qui en est le fondement, et qui est devenue une partie de la sienne. Seroit-ce l'autorité des religions idolâtriques? mais elles ne s'en attribuent elles-mêmes aucune, puisqu'elles n'ont ni symbole, ni loi morale qui leur soit propre, ni même aucun enseignement. Seroit-ce l'autorité du mahométisme? mais le mahométisme n'est qu'une hérésie, une branche détachée du christianisme (2), une secte en-

<sup>(1)</sup> Lettres écrites de la Montagne, pag. 55. Paris, 1783.

<sup>(2)</sup> C'est ce qu'ont fort bien vu Leibuitz, William Jones, Nicole, Jurien, et plusieurs autres théologiens, tant catholiques que protestans.

tièrement semblable à celles des protestans (1), où jamais l'on n'a pu s'accorder sur la doctrine, où chacun croit ce qu'il veut, et rien que ce qu'il veut, précisément parce qu'il n'y existe aucune autorité: et il en est ainsi de toutes les prétendues églises qui se sont séparées de l'Église catholique. Hors d'elle on ne trouve donc qu'absence d'autorité, absence de loi, absence de religion; on ne trouve, en un mot, que la raison individuelle et ses opinions, ses contradictions, ses erreurs: tant Dieu a voulu que la vérité fût manifeste à tous les regards dans l'unique société qui en conserve le dépôt.

Ces considérations, aussi simples que décisives, suffiroient pour les âmes droites; mais, dans ce siècle disputeur et nourri de sophismes, de plus longs développemens sont nécessaires: il faut, pour ainsi dire, éclairer sur tous les points cette grande et imposante autorité que les passions s'efforcent d'obscurcir; il faut ôter toute excuse à ceux qui la méconnoissent, et forcer du moins l'orgueil à avouer hautement sa révolte, et à prononcer devant Dieu même et sous sa puissante main cette parole qui renferme toutes les erreurs et tous les crimes: Je n'obéirai point: Non serviam (2)!

Nous avons dit que la religion étoit l'ensemble des rapports qui dérivent de la nature de Dieu et de celle de l'homme; et en effet les attributs essentiels de l'Être divin sont en même temps les caractères propres de la

<sup>(1)</sup> Excepté dans ses rapports avec l'ordre politique.

<sup>(2)</sup> Jerem, 11, 20.

vraie religion et les marques distinctives de la société qui la professe, en sorte que cette société et la religion dont elle est dépositaire portent en elles-mêmes le signe certain et à jamais ineffaçable de leur céleste origine.

Ainsi Dieu est un, infini, éternel, saint (1): et la religion, comme l'Église, est une, universelle, perpétuelle, sainte ou manifestement divine.

Toute religion qui ne posséderoit pas ces caractères seroit nécessairement fausse, comme tout être qui ne seroit pas un, infini, éternel, saint, nécessairement ne seroit pas Dieu.

Quoiqu'il y ait peu de choses aussi évidentes par elles-mêmes que ces propositions, et quoique nous devions bientôt les appuyer sur des preuves de fait, il nous paroît convenable de montrer encore avec quelle clarté elles se déduisent de ce que nous avons établi précédemment.

La vérité est une: Dieu n'a pu révéler aux hommes des dogmes contraires, ni leur donner des lois opposées; d'ailleurs sa nature étant invariable ainsi que la nature de l'homme, les rapports qui en dérivent sont également invariables : donc la religion révélée, la vraie religion, est une comme la vérité, une comme Dieu même.

Les rapports naturels qui existent entre Dieu et l'homme, et les devoirs qui en résultent, étant les mêmes dans tous les lieux et dans tous les temps, ont dû aussi être connus dans tous les temps et dans tous

<sup>(1)</sup> Sanctus sum ego Dominus. Levit., XX, 26.

les lieux, autant qu'il étoit nécessaire pour que l'homme pût vivre de la vie morale et intellectuelle; autrement Dieu auroit refusé à quelques-unes de ses créatures le moyen de se sauver et de le glorifier. Donc la vraie religion est universelle.

Les lois de notre nature intelligente ayant nécessairement commencé avec elle, et devant durer autant qu'elle, ne peuvent pas avoir un seul moment cessé d'exister et d'être connues depuis la création de l'homme : donc la vraie religion est perpétuelle.

Enfin la vraie religion est sainte ou divine, puisqu'elle n'est que la manifestation de Dieu même et l'expression de ses volontés.

Tels sont les caractères essentiels de la véritable religion: ils appartiennent tous au christianisme, et n'appartiennent qu'à lui; et quand nous parlons du christianisme, on ne doit pas arrêter son esprit aux temps écoulés depuis l'incarnation du Verbe divin, mais il faut embrasser la suite entière de la religion, avant aussi bien qu'après Jésus-Christ. Venu ou à venir, il fut toujours le fondement de la vraie foi, l'unique médiateur, le chef suprême de la société spirituelle des justes, et jamais les hommes n'ont été sauvés qu'en vue de ses mérites infinis, et par la vertu de son sang.

Ainsi le christianisme a commencé avec le monde : se développant, selon les promesses, sans jamais changer au fond, sans jamais varier, il a demeuré dans ses divers états et demeurera perpétuellement le même, perpétuellement un, comme en croissant

l'homme demeure identiquement le même homme; et le développement de la vérité dans notre raison, depuis la première enfance jusqu'à l'âge de la pleine maturité, représente le développement de cette même vérité dans le genre humain (1).

Sous différentes formes extérieures le christianisme a donc existé toujours, et toujours il y a eu sur la terre une société enseignant et proclamant la loi à laquelle les hommes devoient obéir. « Ne croyez pas, » dit un ancien Père, que le céleste époux n'ait eu » une épouse, que Jésus-Christ n'ait eu une Église » que depuis qu'il a pris ici-bas notre nature; mais » depuis l'origine du monde. Aussi saint Paul nous » dit-il que l'Église a pour fondemens, non seule-» ment les apôtres, mais encore les prophètes et les » patriarches; et, parmi les prophètes, il compte » Adam lui-même qui a prophétisé le grand mystère » de Jésus-Christ et de son Église (2). »

Qui ne seroit frappé de ce merveilleux et magnifique accord? Qui n'admireroit cette religion à jamais immuable qui a vu s'écouler toutes les générations humaines, et dans laquelle les peuples, civilisés ou

<sup>(1)</sup> C'est l'image dont se sert l'apôtre saint Paul, dans son Épitre aux Éphésiens. Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangetistas, alios autem pastores et doctores: ad consummationem sanctorum, in opus ministerii, in adificationem corporis Christi: donec occurramus omnes in unitatem fidei, et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, in mensurum atatis plenitudinis Christi: ut jam nos simus parvuli fluctuantes, etc. Ep. ad Eph., cap III, 11—14.

<sup>(2)</sup> Origen., Cant. cant. lib. 2; vide ctiam Clem. Alex. Strom. lib. 7.

barbares, ont puisé tout ce qu'ils possédoient de vérités? Qui n'écouteroit dans le silence de l'étonnement et de l'amour la voix d'Adam prophétisant aux races futures Jésus-Christ le réparateur de son crime, et la voix de Jésus-Christ pénétrant à la fois dans le passé et dans l'avenir pour annoncer le pardon promis et désormais irrévocablement accordé? Qui, sous le poids de la faute qui a brisé notre nature, oseroit repousser ce grand pardon; qui oseroit dire: Je n'en ai pas besoin, je me sauverai moi-même (1)? Qui voudroit se séparer d'une société aussi ancienne que le temps, aussi étendue que l'univers, aussi forte que la vérité, aussi sainte que Dieu même? Qui refuseroit d'appartenir à cette Église, perpétuelle dépositaire des espérances du genre humain, et qui, en passant à travers les siècles, recueille les élus et les conduit dans l'éternité qui est son partage? Il faut se décider; quiconque s'obstine à ne pas la reconnoître pour mère n'aura point de part à l'héritage de ses enfans. Est-il possible que l'on hésite? Le charme de l'indépendance est-il si puissant, ou l'ivresse des plaisirs si douce, qu'on y sacrifie le bonheur même, et un bonheur sans mesure comme sans fin? Quel aveuglement incompréhensible! Vous que l'orgueil domine encore, vous que les passions courbent vers la terre, faites un effort, levez la tête, jetez sur le ciel un dernier re-

<sup>(1)</sup> Il n'y a point d'homme, il n'y en eut jamais, qui, croyant à une autre vie, et s'occupant de son salut, n'ait *priè Dicu* de le sauver, et qui, par conséquent, n'ait recomm la nécessité d'un secours divin et l'impuissance où est l'homme de se sauver lui-même.

gard, et puis demandez à votre cœur s'il consent à y renoncer pour jamais!

Avant d'entrer dans le détail des preuves qui démontrent que le christianisme reposa toujours sur la plus grande autorité visible, et que les caractères essentiels de la vraie religion lui ont constamment appartenu, il nous paroît convenable de faire voir que les autres religions, dépourvues de ces caractères, n'ont jamais possédé d'autorité réelle, et qu'ainsi on a toujours pu en reconnoître aisément la fausseté.

Si on excepte le mahométisme, dont nous parlerons à l'article des sectes chrétiennes, toutes les fausses religions n'ont été et ne sont encore que des cultes idolâtriques fondés sur des croyances vraies, mais que les passions ont plus ou moins corrompues. C'est ce que nous montrerons après avoir présenté, sur le peuple juif, des réflexions nécessaires pour prévenir plusieurs objections, et qui d'ailleurs nous semblent propres à éclaircir l'important sujet que nous aurons ensuite à traiter.

## CHAPITRE XXIII.

De la loi mosaïque, et du peuple juif.

Lorsou'au moment où l'idolâtrie pénétroit de toutes parts dans le monde, Dieu se choisit un peuple pour conserver le vrai culte, il ne fonda point une religion nouvelle, car la religion est une; elle se développe, mais elle ne change point. Aussi jamais l'Écriture ne parle-t-elle de la religion juice (1). Les Pères, dont le langage est si exact, ne se servent point non plus de ce mot, ou s'en servent peu (2); ils disent, la loi ancienne, la loi de Moïse, expression d'une justesse parfaite, et à laquelle peut-être auroiton dû toujours se borner.

Les Juifs, en effet, n'avoient point d'autre religion ou d'autres croyances, d'autre loi morale, ni même, dans ce qui en fait l'essence, d'autre culte (3) que les

<sup>(1)</sup> Le mot de religion ne se trouve que six fois dans le Pentateuque, et trois fois dans les autres livres de l'ancien Testament. Jamais il n'y a le sens que les chrétiens lui assignent, e'est-à-dire, l'ensemble des devoirs de l'homme, ce qu'il doit croire, aimer, pratiquer. Il ne signifie jamais que les préceptes et les cérémonies de la loi mosaïque, et, en plusieurs endroits, tel eu tel rit particulier.

<sup>(2)</sup> Nous ne pouvons assurer absolument qu'aucun Père, surtout des moins anciens, n'ait jamais employé ce mot, mais nous ne nous en rappelons aucun exemple; et toujours est-ce une expression fort rare dans leurs écrits, si elle s'y rencontre.

<sup>(3)</sup> Le sacrifice, par exemple, fait partie du culte universel dù  $\dot{u}$ 

hommes plus ou moins nombreux dispersés entre les nations, et qui, instruits par la révélation primitive dont le souvenir ne s'éteignit jamais dans le monde. obéissoient fidèlement à cette loi générale et connue de tous. On ne trouve pas que le peuple saint ait jamais eu de symbole particulier, ou plus étendu; il n'avoit même aucun symbole ou profession de foi déterminée par une autorité publique, et l'on en verra plus tard la raison. Les vérités nécessaires se conservoient chez lui comme chez les autres peuples par la tradition (1). Ce qui le distinguoit, c'étoit premièrement une connoissance plus développée du Médiateur attendu; secondement, une loi rituelle, à la fois religieuse, politique et civile, qui le préservoit de l'idolâtrie et maintenoit dans son sein un culte agréable à Dien.

Cette loi étoit si peu la religion proprement dite, qu'entièrement ignorée dans la plus grande partie de la terre, elle n'obligeoit que les Juifs; tandis que la religion, qui est une et universelle, oblige sans contestation tous les hommes.

Eusèbe de Césarée en faisoit la remarque au quatrième siècle de notre ère. « La loi de Moïse, dit-il,

Dieu; mais les Juifs, en vertu de la loi, étoient obligés, de plus, comme le remarque saint Thomas, à offrir tels sacrifices particuliers.

<sup>»</sup> Illi qui sunt sub lege, tenentur ad determinata sacrificia offerenda, » secundum legis præcepta. Illi verò qui non erant sub lege, tene-

<sup>»</sup> bantur ad aliqua exterius facienda in honocem divinum, secun-» dum condecentiam ad eos inter quos habitabant, non autem de-

<sup>»</sup> terminate ad hæc, vel ad illa. » 2. 2.º Quæst. Lxxxv., art. 4.

<sup>(1)</sup> Maimonide, More Nevochim, part. 1, cap. LXXI. TOME 3.

» n'étoit faite que pour les Juifs, et seulement encore
» pour ceux qui habitoient la Palestine. Elle les obli» geoit à aller trois fois chaque année à Jérusalem (1).
» Il falloit donc qu'ils demeurassent dans la Judée.
» Ceux même qui habitoient aux extrémités de la Pa» lestine, ou dans d'autres contrées plus éloignées
» encore, ne pouvoient accomplir le précepte de la
» loi : tant il s'en falloit que la loi donnée aux Juifs
» pût convenir à toutes les nations, et aux peuples qui
» habitent aux extrémités du monde (2).

Aussi les Juifs, liés par leur loi, ne pensoient pas que les autres hommes fussent tenus de l'embrasser (3). Elle leur étoit tellement propre, qu'en se propageant elle se fût détruite (4). Les prosélytes, à moins qu'ils

<sup>(1)</sup> Exod. XXIII, 17.

<sup>(2)</sup> Demonstr. evanget., lib 1.

<sup>(3)</sup> Le Talmud reconnoit qu'il existe dans toutes les nations de la terre des hommes justes et pieux, et qu'ils auront part, aussi bien que les Israélites, au monde futur. Maimonide enseigne la même doctrine (de Pænit., cap. 111). Selon la Gemare de Babylone, au titre Aboda Zara, cap. I, et selou Manasseh Ben Israël (de Resurr. mort., lib. II, cap. VIII et IX.) ceshommes pieux sont ceux qui observent les préceptes donnés aux fils de Noé, c'est-à-dire, à tout le genre humain. Les paroles de la Gemare sont remarquables: Les Gentils mêmes qui observent soigneusement la toi doivent être vegardés comme le souverain pontife, c'est-à-dire qu'ils ne recevront pas une moindre récompense que les premiers d'entre les Hébreux. Ainsi l'explique le docte Selden, qui a réuni plusieurs autres témoignages semblables. Fid. De jure nature et gent., lib. VII, cap. X, p. 877. Edit. Lips.

<sup>(4) «</sup> Pour dire un mot de la différence des deux lois, nous re-» marquerons que la loi mosaïque, prise littéralement, n'eût pu » convenir aux Gentils appelés à la foi et soumis aux Romains, puis-» que les Juifs mêmes ne pouvoient pius l'ebserver sons leur em-

<sup>»</sup> pire. » Orig. contr. Cets., lib. VII, n. 26.

ne fussent auparavant livrés à l'idolâtrie, n'étoient pas des convertis selon le sens que nous attachons à ce mot, mais des étrangers que l'on consentoit à incorporer dans la nation. Quelque idée qu'eussent les Juifs de leur prééminence sur les autres peuples, ils reconnoissoient que le vrai Dieu avoit partout des adorateurs. Le temple leur étoit ouvert, ils y venoient offrir leurs prières et leurs sacrifices; et, de la montagne de Sion, Jehovah bénissoit tous ceux qui, en quelque partie de l'univers qu'ils habitassent, croyoient en lui et le servoient dans la droiture du cœur (1).

Non seulement les Juifs n'avoient point de dogmes particuliers, mais plusieurs dogmes universels, clairement indiqués dans les livres de la loi, n'y sont nulle part énoncés d'une manière expresse (2). Partout elle suppose la foi dans les vérités nécessaires révélées originairement; et voilà pourquoi elle ne dit point, Tu croiras en Dieu: elle ne présume pas que l'on puisse douter de son existence; mais, sous les peines les plus

<sup>(1)</sup> Docuerunt etiam antiqui Judæorum magistri quòd, quieumque confitetur idolatriam, kabetur pro eo ac si totam legem abnegasset; et quieumque abnegat idotatriam, pro eo ac si totam legem confessus esset. Selden, Dejurc nat. et gent., p. 136.

<sup>(2)</sup> Un savant apologiste de la religion se sert de ce fait pour expliquer la tolérance dont jouissoient les Sadducéens, « Encore , dit-il , » que les vérités qu'ils nioient fussent crues de tout temps dans la » nation, et visiblement supposées dans tons les livres de la loi, elles » n'y sont pourtant en aucun endroit formeliement énoncées, et il » n'y est nulle part expressément ordonné de les croire sons peine » de retranchement. Lettres de quelques Juifs portugais et allemands, par M. l'abbé Guénée; tom. II, p. 137. Édit. in-12.

terribles, elle défend de prostituer à d'autres êtres l'adoration qui n'est duc qu'à lui. Et Dieu lui-même proclamant ses droits : « Je suis, dit-il, le Seigneur » ton Dieu; tu n'auras point devant moi de dieux » étrangers (1).» Il ne révèle aucun dogme nouveau : il rappelle au culte antique les enfans d'Abraham; et formant d'eux un peuple à part, il se déclare leur législateur et leur roi.

Il ne faut pas juger de ces temps anciens par ceux qui précédèrent presque immédiatement la venue de Jésus-Christ, et beaucoup moins encore par les siècles qui l'ont suivie. Dans cette haute antiquité où les traditions étoient, pour ainsi parler, si vivantes, et inspiroient tant de respect; où l'on n'avoit pas encore réduit le sophisme en art; où la philosophie n'étoit que la religion, les peuples avoient peu à craindre les erreurs spéculatives : l'abus de la raison n'étoit pas alors la grande maladie du genre humain. On ne nioit point la vérité; rarement la corruption du cœur passoit jusqu'à l'esprit; mais, esclaves des sens, les hommes s'emportoient, avec une sorte de fureur brutale, aux désordres les plus excessifs, et montroient, dans l'aveuglement de leurs passions, autant de hardiesse à violer la loi morale, que de penchant à s'abandonner à tous les faux cultes.

Proportionnant le remède au mal, Dieu promulgua de nouveau la loi qu'on méconnoissoit; il l'unit inti-

<sup>(1)</sup> Ego sum Dominus Deus tans... Non habebis deos alienos coram me, Exod. XX, 2 et 3.

mement et par des liens indissolubles aux lois politiques et civiles qu'il imposa au peuple dont il s'établit le chef immédiat, l'unique souverain. Il prescrivit à ce peuple un culte digne de sa sainteté : il lança ses anathèmes sur les adorateurs de la créature, et les menaça de ses vengeances : il les condamna même sur la terre au dernier supplice; il voua des nations entières au glaive pour faire sentir à des hommes grossiers la grandeur des crimes qui avoient mérité une si effrayante punition. Afin de les retenir dans le devoir, il employa et la terreur du châtiment et l'espoir de la récompense; et il voulut que ces récompenses, aussi durables que la fidélité à qui elles étoient promises, ces châtimens, aussi prompts que l'offense, fussent comme la sanction toujours présente de ses commandemens, et servissent à le faire reconnoître au loin pour ce Dieu de l'univers seul éternel, seul juste, seul puissant, dont la tradition proclamoit en tous lieux l'existence, et que, presque en tous lieux, on oublioit d'honorer (1).

<sup>(1)</sup> Nunc igitur Dominus Deus noster, salvos nos fac de manu ejus, ut sciant omnia regna terræ, quia tu es Dominus Deus solus (*IV. Reg.*, XIX, 19).—Nous voyons en effet les peuples avec qui les Juifs étoient en relation reconnoître leur Dieu pour le souverain maître du ciel et de la terre, comme l'observe l'abbé Le Batteux. « Quand Salomon monta sur le trône, le roi de Tyr rendit gràces au *Seigneur Dieu*, de ce qu'il avoit donné à David un successeur digne de lui (*III. Reg.* V, 7). Cyrus, dans ses édits, reconnoît que ses victoires sont un don du Dieu du ciel (*I. Esdr.*, 1, 2). Darius veut que les Juifs fassent pour lui des vœux au Dieu du ciel (*I. Esdr.*, VI, 10.) Artaxerxès parle à peu près de même dans Esdras. Assuérus reconnoît le même Dieu dans le décret qu'il adresse aux cent vingsept provinces de son empire, depuis les Indes jusqu'en Éthiopie.

L'objet de la seconde révélation ou de la loi mosaïque n'étoit donc pas de fonder une religion nouvelle, mais de rappeler et d'affermir celle qui reposoit sur la première révélation, en constituant un peuple chargé spécialement de conserver dans toute leur pureté les traditions anciennes; un peuple modèle dont les croyances, la loi morale et le culte fussent une continuelle protestation contre l'idolâtrie et contre les désordres qui l'accompagnoient (1).

Dans les desseins de Dieu, ce peuple avoit encore une autre destination. Les promesses lui étoient confiées : c'étoit de lui que devoit naître le Désiré des nations (2), annoncé toujours avec plus de clarté à mesure qu'approchoit l'époque de son avénement. Figure d'une loi plus parfaite, la loi de Moïse étoit pleine de ce grand Libérateur montré aux hommes en espérance dès l'origine des siècles. Ainsi, par les prophéties qui se répandoient peu à peu dans les contrées les plus lointaines; par son histoire qui elle-même étoit toute prophétique (3), par les cérémonies figuratives de son culte, le peuple juif remplissoit la haute

<sup>&</sup>quot; (Esth., XVI, 16). Quel eût été le sens de ces décrets, si les nations " eussent ignoré qu'il y avoit un Dieu souverain et universel? " Hist. des causes premières, p. 141, 142.

<sup>(1)</sup> S. Iren. contr. Hareses, lib. IV, cap. XV, p. 245. Paris, 1710.— Tertutlian. Decib. Jud., cap. II.—Euseb., Demonstr. Evang., lib. I, cap. IV et VI.—S. Hieron., Comment. in Ezech., 20.—S. Chrysost. Comment. in Is., cap. I.—Maimon. Mor. Nev., part. III, cap. XXIX.

<sup>(2)</sup> Et move be omnes gentes : et veniet Desideratus cunctis gentibus.  $\mathcal{A}gg.$  II, 8.

<sup>(3)</sup> Hac autem omnia in figurà contingebant illis. Ep. 1 ad Carinth., X, 11.

fonction de préparer le genre humain à reconnoître son Sauveur. Les preuves de sa mission, consignées d'âge en âge dans d'authentiques monumens, jetoient un éclat que rien ne pouvoit obscurcir. Lorsqu'il parut au milieu du monde, tout le passé lui rendoit hommage: renfermé jusque-là dans le sein du temps, on savoit avec certitude quand il en devoit sortir, et l'univers entier entendit sans surprise la voix qui publia son enfantement merveilleux (1). Sa doctrine même, si simple à la fois et si élevée, ne frappa point d'abord les esprits comme une chose nouvelle; on n'y vit qu'un développement de la religion antique, et il put dire avec une vérité profonde ces paroles qu'il n'étoit donné qu'à lui de prononcer: Je ne suis pas renu détruire la loi, mais l'accomplir (2).

Voilà ce qu'étoient les Juifs avant Jésus-Christ, un peuple miraculeux dans son établissement, dans le pouvoir qui le gouvernoit, dans les moyens qu'il employoit pour le gouverner, dans les événemens de son histoire, dans sa grandeur et dans ses humiliations, en un mot dans toute son existence. Témoin par luimême et par ses ancêtres de trois révélations, il rejette la dernière, comme ses prophètes l'avoient prédit (3), et néanmoins il conserve les titres qui en sont le fondement avec une incorruptible fidélité. Sa religion sans

<sup>(1)</sup> C. Taciti Histor., lib. V, n. XIII. — Sucton. in Vespas.

<sup>(2)</sup> Nolite putare quoniam veni solvere legem, aut prophetas: nou veni solvere sed adimplere. Matth. V, 17.

<sup>(3)</sup> Is., VI, 9 et seq. — Et post hebdomades sexaginta duas occidetur Christus: et non crit ejus populus, qui eum negaturus est. Daniel, IX, 26.

doute étoit vraie et visiblement divine; mais ce n'étoit point au fond une religion différente de celle que Dieu avoit originairement donnée à tous les hommes. Sous ce rapport les Juifs n'avoient de plus que de simples rites destinés à conserver la pureté du culte, et qui n'obligeoient qu'eux seuls.

Depuis Jésus-Christ, les Juiss ne forment plus un corps de nation : ils n'ont ni territoire, ni autorité publique, ni lois politiques et civiles en vigueur, ni tribunaux. Pour la religion, leur foi est la même; ce que croyoient leurs pères, ils le croient encore; mais il y a dix-huit siècles que leur culte est aboli. Temple, autel, sacrifices, tout a cessé, tout est détruit; et ces grandes ruines ne peuvent jamais être relevées : la confusion des tribus a mis sur elles le sceau de l'éternité. Où sont aujourd'hui les enfans de Lévi, seuls légitimes pontifes, seuls investis du droit de toucher l'enceusoir, d'accomplir en mille circonstances les expiations légales, d'offrir à Dieu le sang des victimes, et de pénétrer dans le Saint des saints? Les mains qui présentoient les dons sacrés, ne sauroient être désormais distinguées des mains profanes : la voix qui transmettoit à Jehovah les prières du peuple est muette pour toujours. Et Juda, qu'est-il devenu? où est-il? comment le Messie, dont la descendance doit être certaine, se feroit-il reconnoître pour son fils? Aveugles qui l'attendez, il reviendroit qu'il vous seroit impossible de vous assurer que c'est lui.

Privés du culte prescrit par la loi de Moïse, les Juifs sont donc maintenant, pour ce qui concerne la religion, dans l'état où le genre humain se trouvoit avant Jésus-Christ. Leur crime est de le rejeter, de refuser de croire à sa doctrine et d'obéir à ses lois, de persister dans leur rebellion contre la suprême autorité qui les proclame. Sous ce rapport ils ressemblent singulièrement aux déistes avec lesquels ils ont encore un autre trait de conformité, le défaut de sacrifice; et sous ce rapport ils se séparent de tous les anciens peuples.

Pendant qu'ils subsistèrent en corps de nation, leurs croyances et leur culte, à l'exception de certains rits particuliers, reposoient sur les traditions universelles, sur l'autorité du genre humain attestant la révélation primitive, confirmée par une seconde révélation, qui leur imposa de plus une loi nationale, devenue aussi pour eux une tradition nationale, et perpétuellement promulguée par une autorité vivante.

Si donc l'on considère ce que le peuple juif avoit de commun avec tous les autres peuples, on reconnoît aussitôt l'antique religion du genre humain, la vraie religion, brillante des caractères qui lui appartiennent exclusivement, l'unité, l'universalité, la perpétuité, la sainteté.

Si l'on considère ce que le même peuple avoit de propre et de distinctif, on trouve une loi divine sans doute et par conséquent sainte, surtout si l'on se souvient qu'elle étoit figurative (1): mais cette loi, différente de la loi générale donnée au premier homme

<sup>(1)</sup> Have autem in figura facta sunt nostri.  $Ep.\ 1$  ad Corinth.,  $X,\ 6.$ 

et à ses descendans, manquoit dès lors du caractère d'unité essentiel à la religion; elle n'étoit non plus ni universelle, puisqu'elle n'obligeoit que les Juifs, ni perpétuelle, puisqu'elle ne remontoit pas à l'origine des temps, et qu'elle devoit être un jour abolie (1).

Observez encore que, par son institution même, la loi mosaïque n'étoit que locale; que le législateur envoyé de Dieu n'avoit et ne réclamoit d'autorité que sur les enfans d'Israël; qu'il en étoit ainsi des juges, des pontifes, des rois et des conseils qui lui succédèrent; et qu'enfin depuis dix-huit cents ans le sceptre de Juda est brisé, selon la prédiction de Jacob (2); qu'il n'existe plus parmi les Juifs aucune autorité publique, de sorte que, pour l'interprétation de leur loi et des prophéties qu'elle contient, chacun d'eux est abandonné à la foiblesse de son jugement et à l'incertitude de ses conjectures (3). Les dernières paroles qu'ait prononcées en expirant l'autorité légitime de ce peuple, sont un hommage rendu au Messie,

<sup>(1)</sup> Servitutis autem præcepta separatim per Moysem præcepit populo, apta illorum eruditioni... Hæe ergo, quæ in servitutem, et in signum data sunt illis, circumscripsit novo libertatis testamento. Quæ autem naturalia, et liberalia et communia omnium, auxit et dilatavit (Christus). S. Iren. contr. Hæres., lib. IV, cap. XVI, p. 247. Edit, Benedict.

<sup>(2)</sup> Non auferetur sceptrum de Judà, et dux de femore éjus, donec veniat qui mittendus est; et ipse erit exspectatio gentium. *Ge*nes., XL1X, 10.

<sup>(3)</sup> Il résulte de là que les Juis ne peuvent plus s'assurer du vrai sens de l'Écriture. Ils sont, à cet égard, dans le même cas que les protestans. Aussi varient-ils sans cesse dans l'interprétation des prophéties qui regardent le Messie. Chacun les entend à sa façon, et il leur est impossible de s'accorder même entre eux.

fils de Dieu, fils de David (1), qui venoit accomplir, non sculement la loi particulière de Moïse, mais encore la loi universelle du genre humain, laquelle devoit avoir en lui, et ne pouvoit avoir qu'en lui son dernier et parfait accomplissement: et quand lui-même il expira, non pour toujours comme la Synagogue, mais pour revivre bientôt après, parce qu'il étoit la résurrection et la vie (2), il annonça du haut de la croix à l'univers sauvé, ce grand et éternel accomplissement de la loi éternelle: consummatum est (3)!

Alors tout fut aussi consommé pour le Juif. Un sceau fut mis sur son cœur, sceau qui ne sera brisé qu'à la fin des siècles. Son existence tout entière n'avoit été qu'un long prodige : un nouveau miracle commence, miracle toujours le même, miracle universel, perpétuel, et qui manifestera jusqu'aux derniers jours l'inexorable justice et la sainteté du Dieu que ce peuple osa renier. Sans principe de vie apparent, il vivra; rien ne pourra le détruire, ni la cap-

<sup>(1)</sup> Cùm ergo natus esset Jesus in Bethlehem Judæ in diebus Herodis regis, ecce Magi ab Oriente venerunt Jerosolimam, dicentes: Ubi est qui natus est rex Judæorum? Vidimus enim stellam ejus in Oriente, et venimus adorare eum. Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Jerosolima cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei: In Bethlehem Judæ: sic enim scriptum est per prophetam: Et tu Bethlehem, terra Juda, nequaquàm minima es in principibus Juda; ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israël. Matth. II, 1—6. Erat autem Caïphas, qui consilium dederat Judæis: Quia expedit unum hominem mori pro populo. Joan. XVIII, 14.

<sup>(2)</sup> Ego sum resurrectio et vita. Joan. X1, 25.

<sup>(3)</sup> Joan. XIX, 30.

tivité, ni le glaive, ni le temps même. Isolé au milieu des nations qui le repoussent, nulle part il ne trouve un lieu de repos. Une force invincible le presse, l'agite, et ne lui permet pas de se fixer. Il porte en ses mains un flambeau qui éclaire le monde entier, et lui-même est dans les ténèbres. Il attend ce qui est venu; il lit ses prophètes et ne les comprend pas; sa sentence, écrite à chaque page des livres qu'il a l'ordre de garder, fait sa joie. Tel que ces grands coupables dont nous parle l'antiquité, il a perdu l'intelligence; le crime a troublé sa raison. Partout opprimé, il est partout. Au mépris, à l'outrage, il oppose une stupide insensibilité: rien ne le blesse, rien ne l'étonne; il se sent fait pour le châtiment; la souffrance et l'ignominie sont devenues sa nature. Sous l'opprobre qui l'écrase, de temps en temps il soulève sa tête, il se tourne vers l'Orient, verse quelques pleurs, non de repentir mais d'obstination; puis il retombe, et courbé, ce semble, par le poids de son âme, il poursuit en silence, sur une terre où il sera toujours étranger, sa course pénible et vagabonde. Tous les peuples l'ont vu passer; tous ont été saisis d'horreur à son aspect : il étoit marqué d'un signe plus terrible que celui de Caïn : sur son front, une main de fer avoit écrit : DÉICIDE!

## CHAPITRE XXIV.

Des cultes idolâtriques.

Les grandes erreurs de l'esprit étoient à peu près inconnues dans le monde avant la philosophie grecque (1). C'est elle qui les fit naître, ou qui au moins les développa, en affoiblissant le respect pour les traditions, et en substituant le principe de l'examen particulier au principe de foi. Elle enhardit les désirs du crime ; et, opposant la raison de chacun à la raison de tous, à la raison de Dieu même, elle rompit les derniers liens qui contenoient l'orgueil, et le soumettoient à la vérité. Dès lors cette force intérieure et toute spirituelle, qui est la vie de l'homme, et plus encore celle des nations, s'éteignit à vue d'œil. Quelque funeste que fût l'idolâtrie, elle étoit cependant compatible avec un certain degré d'ordre social; elle ne détruisoit pas les peuples, parce qu'elle laissoit subsister les vérités nécessaires dont se composoit la

<sup>(1)</sup> Nous ne croyons pas qu'on pût citer dans tous les siècles antérieurs un seul véritable athée. Lorsque nous lisons ce passage des Psaumes: « L'insensé a dit dans son cœur: Il n'y a point de Dieu; » il ne s'agit pas de l'athéisme dogmatique ou réel, mais de l'effort d'une conscience coupable qui repousse le souvenir du Dieu dont elle craint la justice; et c'est ce qu'expriment clairement les paroles suivantes: « Ils se sont corrompus, ils sont devenus abominables » dans teurs désirs: il n'en est pas un qui fasse le bien, il n'en est » pas un seul. » Ps. XIII, 1 et 2.

religion donnée primitivement au genre humain (1). Malgré les faux cultes, on croyoit partout à la Divinité, aux lois de la justice, aux peines et aux récompenses d'une autre vie; partout on reconnoissoit la nécessité du culte, dont partout aussi le sacrifice étoit le fond essentiel. Point de société possible sans ces croyances, et la preuve invincible de leur universalité, de leur perpétuité, c'est l'existence universelle et perpétuelle de la société. La philosophie seule les ébranla; elle introduisit, sous le nom de sagesse, le mépris des choses saintes, le doute et l'incrédulité (2). Cette maladie terrible, passant de la Grèce à Rome, s'y manifesta d'une manière alarmante pour l'État vers le déclin de la république, dont elle hâta les derniers momens. Répandue surtout parmi les grands, toujours les premiers à se corrompre, on pouvoit prévoir l'époque où elle envahiroit le peuple entier. Les calamités de ces temps affreux, les suites épouvantables de l'oubli des devoirs, rien n'arrêta l'audace des esprits, qui, ayant perdu peu à peu jusqu'aux dernières lueurs de la foi, traversoient en tous sens les ténèbres avec inquiétude, et finirent par s'y reposer avec un calme

<sup>(1)</sup> Ces fausses religions, en ce qu'elles ont de bon et de vrai, ont pu suffire absolument à la constitution des États. Bossuet, *Polit. tirée de l'Écrit. sainte*, liv. VII, art. 2.

<sup>(2)</sup> A la Chine et dans les pays voisins où il se trouve, quoique en moindre nombre qu'on ne l'a voulu faire croire, des incrédules parmi les lettrés, ces incrédules appartiennent tous à des sectes philosophiques assez récentes et opposées entre elles. Là, comme partout, l'erreur n'est que la négation d'une vérité crue universellement, une révolte de la raison individuelle contre la raison générale, contre la tradition.

effrayant. Jamais une pareille leçon n'avoit été donnée aux hommes. La raison affranchie de l'autorité ne connut plus aucune règle; elle renversa les croyances, les mœurs, les lois, tout ce qui soutenoit l'empire. Miné par sa base, on vit cet énorme édifice pencher: les peuples se troublèrent, la terre s'émut, comme aux approches de sa fin: alors une voix se fit entendre, la voix du Seigneur Dieu des vertus; les nations accoururent, et contemplèrent son œuvre: un grand prodige venoit de s'opérer (1). Une croix avoit sauvé le monde, et le christianisme s'élevoit sur les ruines de la philosophie et de l'idolâtrie.

Quoique celle-ci, par ses conséquences immédiates et directes, ne fût pas aussi dangereuse que la philosophie pour la société, elle n'en étoit pas moins un des crimes les plus graves que l'homme pût commettre, et un principe toujours agissant de dépravation morale et intellectuelle. On ne doit donc pas s'étonner que Dieu la défende avec tant de force dans l'Écriture, et prononce contre elle des peines si sévères. Mais ce qui peut justement surprendre, ce qui mérite d'être examiné comme un des plus étranges phénomènes qu'offre l'histoire du genre humain, c'est ce penchant universel des peuples pour des cultes aussi absurdes que honteux, pour cet ignoble servage qui révolte également la conscience et la raison, pen-

<sup>(1)</sup> Conturbatæ sunt gentes et inclinata sunt regna: dedit vocem suam, mota est terra; Dominus virtutum nobiscum, susceptor noster Dens Jacob. Venite et videte opera Domini, quæ posuit prodigia super terram. *Ps.* LXX, 7—9.

chant qu'on observe encore aujourd'hui dans une portion considérable du monde, et que le christianisme seul a vaincu.

La première cause d'un fait si extraordinaire se trouve sans doute dans la dégradation originelle de notre nature, et il suffiroit pour la prouver. Mais avant de rechercher comment l'idolâtrie s'est établie, il est nécessaire de montrer en quoi proprement elle consiste; ce qui exige qu'on ait d'abord une juste idée de la religion révélée primitivement ou de la vraie religion: car toute erreur est fondée sur quelques vérités dont on abuse, comme le remarque Bossuet dans un passage que nous citerons bientôt en entier.

Un Dieu unique, inmatériel, éternel, infini, toutpuissant, créateur de l'univers, tel étoit le premier dogme de la religion primitive; et la tradition, ainsi que nous le ferons voir, en conserva perpétuellement la connoissance chez tous les peuples. Tous les peuples, instruits par elle, connoissoient aussi la nécessité du culte, c'est-à-dire, de l'adoration, de la prière et du sacrifice, la loi morale, l'existence des bons et des mauvais anges, la chute de l'homme dégénéré et le besoin qu'il avoit d'expiation, enfin l'immortalité de l'âme, et l'éternité des peines et des récompenses futures.

La vraie religion se composoit de ces croyances antiques et universelles qui renfermoient tous les devoirs de l'homme, la loi de son esprit, de son cœur et de ses sens; et l'on ne peut guère douter qu'elle n'ait long-temps subsisté sans altération, au moins essentielle.

C'étoit un des points de la doctrine ancienne, que Dieu gouvernoit le monde, même matériel, par le ministère des esprits, à chacun desquels il lui avoit plu d'attribuer certaines fonctions. Il se servoit des bons pour maintenir l'ordre général, pour veiller aux empires, pour protéger les hommes et répandre sur eux ses bienfaits; il permettoit aux mauvais de les éprouver, comme on le voit dans l'histoire de Job, ou les chargeoit d'exécuter les arrêts de sa justice (1). Partout l'Écriture rappelle ce merveilleux ministère des anges, et, à quelque époque qu'on veuille remonter, on ne trouvera point sur la terre de tradition plus constante.

L'Évangile nous montre Jésus-Christ lui - même tenté par Satan, et guérissant des hommes soumis à la puissance des esprits de malice. Il nous enseigne que les petits enfans, tendre objet des soins d'une providence maternelle, ont des anges préposés à leur garde (2); tant est grand le prix de notre àme aux yeux de Dieu! Tous les esprits célestes sont ses ministres, selon saint Paul, et il les envoie pour nous aider à

<sup>(1)</sup> Malis pænas irrogari et per bonos angelos, sicut Sodomitis, et per malos angelos, sicut Egyptiis legimus: justos verò corporalibus pœnis per bonos angelos tentari et probari, non mihi occurrit. S. Aug. Enarrat. in psal. LXXVII, n. 29, tom. IV, col. 834 ed. Bened.

<sup>(2)</sup> Videte ne contemnatis unum ex his pusillis; dico enim vobis, quia angeli eorum in cœlis semper vident faciem patris mei qui in cœlis est. Matth. XVIII, 10.

recueillir l'héritage du salut (1); pour nous défendre contre celui qui a été homicide dès le commencement (2), et qui tourne sans cesse autour de nous, comme un lion, pour nous dévorer (3): car nous n'acons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre ceux qui ont pouvoir dans ce monde de ténèbres, contre les esprits méchans répandus dans l'air (4).

Dépositaires fidèles de l'antique tradition confirmée par l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, les saints Pères, d'une voix unanime, nous apprennent que la providence du Très-Haut s'étend à tout ce qui existe, et qu'il se sert, pour l'exécution de ses desseins, du ministère des anges. Ils gouvernent l'univers et le conservent. Ils président à toutes les choses visibles, aux astres du ciel, à la terre et à ses productions, au feu, aux vents, à la mer, aux fleuves, aux fontaines, aux êtres vivans. Ils présentent à Dieu les prières des hommes ; associés à sa vaste administration, ils ne dédaignent aucune des fonctions que leur confie le Tout-Puissant, et chacun d'eux se ren-

<sup>(1)</sup> Nonne omnes sunt administratorii spiritus, in ministerium missi propter eos qui hæreditatem capient salutis? *Ep. ad Hebr.* 1, 14.

<sup>(2)</sup> Vos ex patre Diabolo estis....... ille homicida erat ab initio. Joan. VIII , 44.

<sup>(3)</sup> Adversarius vester Diabolus, tanquam leo vugiens, circuit quarens quem devoret. Ep.~1~Petr.,~v.~8.

<sup>(</sup>i) Quoniam non est nobis colluctatio adversús carnem et sanguinem, sed adversús principes et potestates, adversús mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiæ in coelestibus. Ep. ad Ephes., VI, 12.

ferme dans l'emploi qui lui est prescrit. Ainsi parlent S. Justin, Athénagore, Théodoret, Clément d'Alexandrie, S. Grégoire de Nazianze, Origène, Eusèbe de Césarée, S. Jérôme, S. Augustin, S. Hilaire, S. Ambroise, S. Jean Chrysostôme, S. Cyrille et S. Thomas (1).

(1) Θ Θεὸς τὸν πάντα κόσμον ποιήσας, κ. τ. λ. Justin. apol. H, n. 5.
 —Athenag. legat. pro Christ., n. 10.

Docetur nihil negligenter et sine curà à Deo administrari, sed ipsum omnia dispensare sanctorum angelorum utendo ministerio. *Theodoret*, q. 82 *in Genes*.

Idem Plato ques ex Scripturà habemus parvulorum ac minimorum angelos qui Deum videant, et diligentem illam vigilemque curam que à præsidibus ac tutelaribus angelis in nos derivatur aperiens, ità scribere non dubitat. Clem. Alex., lib. V Stromat.

Pronaque ad obsequium pars altera sustinct orbem, Auxilioque suo servat...

S. Gregor, Nuzlanz., carm. 6.

Omnibus rebus angeli præsident tåm terræ et aquæ quåm aeri et igni, id est præcipuis elementis, et hoc ordine perveniunt ad omnia animalia, ad omne germen, ad ipsa quoque astra cæli. Origen., homit. 8 in Jerem.

Virtutes hujus mundi ministeria ità suscepisse, ut illæ terræ vel arborum germinationibus, illæ fluminibus ac fontibus, aliæ ventis, aliæ marinis, aliæ terrenis animalibus præsint. *Id.*, *homit. in Josue*, 23.

Divinas illas virtutes quæ summi Patris numine orbi universo præsident, bonorum divisioni accommodat. Euseb., Præpar. evang., lib. VII. Cùm divinas quasdam ac Dei præpotentis famulas administratasque virtutes agnoscamus. Id., ibid., cap. XV.

Nonnulli eos angelos esse arbitrautur, qui quatuor elementis præsident, terræ videlicet, aquæ, igni et aeri. S. Hieron, Comment. in Ep. ad Galat., tib. 11, c. 1V, tom. 1V, edit. Benedict., col. 266.

Unaquæque res visibilis in hoc mundo habet angelicam potestatem sibi prapositam, sicut afiquot locis Scriptura divina testatur. S. August. lib. de divers. Quæst. octogintatribus; quæst. LXXIV, tom. VI, col. 69.

Sublimibus angelis, Deo subdité fruentibus et Deo beaté servientibus, subdita est omnis natura corporea, omnis irrationalis vita, omnis Ecoutons maintenant Bossuet expliquant la même doctrine: « Nous voyons avant toutes choses, dans ce » livre divin (l'Apocalypse), le ministère des anges. » On les voit aller sans cesse du ciel à la terre, et de » la terre au ciel; ils portent, ils interprètent, ils exé- » cutent les ordres de Dieu, et les ordres pour le » salut, comme les ordres pour le châtiment.... Tout » cela n'est autre chose que l'exécution de ce qui est » dit : que les anges sont esprits-administrateurs en- » voyés pour le ministère de notre salut. Tous les an-

voluntas vel infirma vel prava, ut hoc de subditis vel cum subditis agant quod naturæ ordo poscit in omnibus, jubente illo cui subjecta sunt omnia. S. Aug., de Genes. ad litter., lib. VIII, c. XXII, tom. III, col. 241. Spiritus rationales cœlestibus corporibus præsidentes. Id., de Utilit. Jejunii Serm., cap. I, tom. VI, col. 613.

An ipsos quoque angelos qui in istius mundi laboribus diversa sustinent ministeria, si cut in Apocalypsi legimus? S. Ambr. ep. 34.

Fidelium orationibus præesse angelos absoluta auctoritas est. S. Hitar. Comment. in cap. XVIII. Matth. n. 5.

Constituit Deus angelos secundum climata orbis, ut singuli curam gererent, quemadmodum ait et Moses, singularum gentium. Constituit autem ad inanimem creaturam regendam, solem, et lunam, et terram et quæ in iis sunt ut hominum usibus inservirent. S. Joan. Chrysost. homil. in Natal. Christi, apud Photium, col. 277.

Sanctus Paulus scribit de sanctis angelis omnes esse administros spiritus ad ministerium missos propter eos qui hæreditatem salutis accepturi sunt, quod non est obscurum. Omnia enim ab istis supernis potestatibus cum ordine administrantur, honorisque et administrationis termini cujusque sunt constituti à Deo qui omnia pro arbitratu suo dispensat. Idem tamen quasi jugum est omnibus sanctis spiritibus, qui non indignum censent servitutem, sed honori ducunt. S. Cyril. lib. 1, in Is., orat. 4.

Signt inferiores angeli qui habent formas minus universales reguntur per superiores, ità omnia corporatia reguntur per angelos. Et hoe non solum à sanctis doctoribus ponitur, sed etiam ab omnibus philosophis qui incorpore as substantias posnerunt.  $S.\ Thom.\ I\ part.$ , quest.  $CX,\ art.\ I.$ 

ciens ont cru, dès les premiers siècles, que les anges s'entremettoient dans toutes les actions de l'Église : ils ont reconnu un ange qui intervenoit dans l'oblation, et la portoit sur l'autel sublime qui est Jésus-Christ; un ange qu'on appeloit l'ange de l'oraison, qui présentoit à Dieu les vœux des fidèles (1)...

Des anciens étoient si touchés de ce ministère des anges, qu'Origène, rangé avec raison par les ministres au nombre des théologiens les plus sublimes, i invoque publiquement et directement l'ange du baptême, et lui recommande un vieillard qui aloit devenir enfant en Jésus-Christ par ce sacrement (2).....

» Il ne faut point hésiter à reconnoître saint Michel
pour défenseur de l'Église, comme il l'étoit de l'ancien peuple, après le témoignage de saint Jean (3),
conforme à celui de Daniel (4). Les protestans, qui,
par une grossière imagination, croient toujours
ôter à Dien tout ce qu'il donne à ses saints et à ses
anges dans l'accomplissement de ses ouvrages, veulent que saint Michel soit, dans l'Apocalypse, Jésus-Christ même le prince des anges, et apparemment dans Daniel le Verbe conçu éternellement
dans le sein de Dieu: mais ne prendront-ils jamais
le droit esprit de l'Écriture? Ne voient-ils pas que
Daniel nous parle du prince des Grecs, du prince

<sup>(</sup>i) Tertul. de Orat., 12.

<sup>(2)</sup> Orig. homil. I in Ezech.

<sup>(3)</sup> Apocalyp., XII, 7.

<sup>(4)</sup> Daniel, X, XIII, XXI et XXII, 1.

» des Perses (1), c'est-à-dire, sans difficulté, des anges qui présidoient par l'ordre de Dieu à ces nations, et que saint Michel est appelé dans le même sens le prince de la Synagoque; ou comme l'archange " Gabriel l'explique à Daniel, Michel votre prince(2)? » Et ailleurs plus expressément : Michel un grand » prince qui est établi pour les enfans de votre peu-

ple(3)...

» Quand je vois dans les prophètes et l'Apocalypse, et dans l'Évangile même, cet ange des Perses, cet » ange des Grecs, cet ange des Juifs, l'ange des pe-» tits enfans qui en prend la défense devant Dieu » contre ceux qui les scandalisent, l'ange des eaux, » l'ange du feu, et ainsi des autres : et quand je vois

» parmi tous ces anges, celui qui met sur l'autel le » céleste encens des prières, je reconnois dans ces

» paroles une espèce de médiation des saints anges.

» Je vois même le fondement qui a pu donner occa-» sion aux païens de distribuer leurs divinités dans

» les élémens et dans les royaumes pour y présider;

» car toute erreur est fondée sur quelques vérités

» dont on abuse.

» Je vois aussi, dans l'Apocalypse, non seulement » une grande gloire, mais encore une grande puis-» sance dans les saints (4). »

L'existence de bons et de mauvais esprits qui con-

<sup>(1)</sup> Daniel, X, 1, 20.

<sup>(2)</sup> Ibid., 21.

<sup>(3)</sup> Ibid., XII, 1.

<sup>(4)</sup> Préface de l'Apocalypse, chap. XXVII

courent, quoique d'une manière différente, à l'exécution des desseins de Dieu, et sont comme les instrumens de sa providence dans le gouvernement de l'univers, même matériel (1); l'immortalité de l'âme et l'état de gloire et de puissance où les justes sont élevés après cette vie : ces croyances, aussi anciennes que le genre humain, appartiennent donc à la tradition universelle; et voilà pourquoi, consacrées par le christianisme, elles font partie de la doctrine de la société universelle ou catholique.

Un homme d'un vaste savoir (2) a prouvé qu'elles se trouvoient chez tous les peuples de la terre; que les Grecs les avoient reçues des Égyptiens et des Phéniciens; que l'antiquité entière a reconnu l'existence d'esprits inférieurs au Dieu suprême, et créés par lui pour présider à l'ordre de la nature, aux astres, aux élémens, à la génération des animaux. Le monde, selon Thalès et Pythagore, est plein de ces substances spirituelles (3). On les croyoit répandues dans les

<sup>(1)</sup> Sunt autem alii philosophi, et hi quidem magni atque nobiles, qui deorum mente atque ratione omnem mundum administrari, et regi censeant : neque verò id solum, sed etiam ab iisdem vitæ hominum consuli, et provideri. Nam et fruges, et reliqua, quæ terra pariat, et tempestates, ac temporum varietates, cælique unutationes quibus omnia, quæ terra giguat, maturata pubescant, à diis immortalibus tribui generi humano putant. Cic. de Nat. deor., lib. 1, cap. 11.

<sup>(2)</sup> Huet, Alnetana quast., lib. 11, cap. IV, p. 126-137.

<sup>(3)</sup> Οθσίας ψυκικάς. Plutarch., de Placit. philos. lib. 1, cap. VIII, et Diog. Laert. in Thalet. — Εἶναὶ τε πάντα τὸν ἀξρα ψυχών ἐψπρέσον. Laert. in Pythag. — C'est aussi la doctrine de Confucius : elle est principalement consignée dans les Ssé-chou, on Les quatre livres, composés par ses quatre principaux disciples, qui écrivirent

cieux et dans l'air. Elles se divisoient en deux classes, l'une des esprits bons, l'autre des esprits mauvais (1), inférieurs aux premiers (2). Platon parle même d'un prince d'une nature malfaisante (3), préposé à ces esprits chassés par les dieux et tombés du ciel (4), dit

les leçons qu'ils avoient reçues de lui, en s'appuyant presque toujours des propres paroles de leur maître. Dans le Tchoùng yoùng, dont Tseù-ssè, petit-fils de Confucius, est l'auteur, on lit ces paroles : « Khoung-tseu (Confucius) a dit : Que les vertus des esprits sont » sublimes! on les regarde, et on ne les voit pas; on les écoute, et » on ne les entend pas : unis à la substance des choses, ils ne » peuvent s'en séparer : ils sont cause que tous les hommes, dans » tout l'univers, se purifient et se revêtent d'habits de fète, pour » offrir des sacrifices; ils sont répandus comme les flots de l'Océan » au-dessus de nous, à notre gauche et à notre droite. » L'invariable Milicu, ouvrage moral de Tseù-ssè, en chinois et en mandchou, avec une version tittérale latine, une traduction française et des notes, etc., par M. Abel-Remusat; chap. XVI, pag. 57: Paris, 1817.

(1) Empedocle disoit que les mauvais démons sont punis des

fautes qu'ils ont commises. Plutarch. de Isid. et Osir.

(2) Ah! si c'étoit un mauvais génie qui m'eût trompé sous la forme d'un dieu! dit Oreste, dans le quatrième acte de l'Électre d'Euripide. - Sciunt dæmonas philosophi..... Dænuonas sciunt poetæ; et jam vulgus indoctum in usum maledicti frequentat: nam et Satanam principem hujus mali generis, proindè de propria conscientia animæ eadem execramentl voce pronuntiat. Angelos quoque etiam Plato non negavit : utriusque nominis testes esse vel magi adsunt. Tertullian. Apologet. adv. Gent. cap. XXII. - Suivant les Chaldéens, il y a différentes espèces de démons. Ils sont si nombreux que l'air en est entièrement rempli. Tous sont animés d'une haine violente contre Dieu. Ennemis de l'homme, ils le trompent, le séduisent et le portent au mal. Marc. ap. Psellum, in dialog. de Operatione Dæmonum .- Les Arabes appellent le chef des manvais démons Iba, c'est-à-dire le Réfractaire; Scheitan ou Sathan, le Calomniateur; et Eblis, le Désespéré. D'Herbelot, Biblioth orient., art., Div., tom. II, p. 322, 323; Paris, 1783.

(3) De legib., lib. X.

(4) Θεηλάτους, οὐρανοπετεῖς. Piut. De vitand. wre alieno. La chute des anges rebelles est clairement indiquée dans Eschyle. Pro-

Plutarque. La croyance des anges gardiens ou des génies destinés à veiller sur l'homme, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, n'étoit ni moins ancienne, ni moins générale.

Avant de montrer comment le genre humain en abusant de ces vérités tomba dans l'idolàtrie, nous ferons observer qu'elle n'est pas la négation d'un dogme, mais la violation d'un précepte et du premier de tous; celui qui ordonne d'adorer Dieu, et de n'adorer que lui seul (1). Aussi le crime des idolàtres consiste-t-il, selon S. Paul, en ce que connoissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces de ses bienfaits; mais s'évanouissant dans leurs pensées, ils ont transporté à la créature le culte dû au Créatour (2). Et le même apôtre écrivant

méthée parle d'une sédition qui eut lieu dans le ciel parmi les dieux, les uns voulant chasser Kronos de son trône, afin que Zeus régnât; les autres ne voulant pas au contraire que Zeus régnât sur les dieux. Ceux-ci furent précipités avec Kronos leur chef né très anciennement, dans les noires profondeurs du Tartare.

Επεί τάχιστ' ήρξαντο δαίμονες χόλου, Στάσις τ' εν άλλήλοισιν ώροθύνετο, Οἱ μεν Θελοντες εκθαλεῖν ἔδρης Κρόνον ሷς Ζεὺς ἀνάσσοι δήθεν, οἱ δε τοὔμπαλιν Σπεύδοντες ὡς Ζεὺς μὴ ποτ' ἄρξειεν Θεῶν; . . . . . Ταρτάρου μελαμβαθής Κευθμών χαλύπτει τὸν παλαιγενή Κρόνον, Αὐτοῖσι συμμάχοισι.

Prometh., scen. 111; Eschyl. tom. 1, pag. 18 et 19, ed. Schütz.
— Vid. et. Hesiod. Theogon, v. 636 et seq. — Ovid. Metamorph., iib. 1, v. 151 et seq.

<sup>(1)</sup> Dominum Deum tuum timebis, et illi soli servies.  $Deuter_{\circ}$ . V1, 13.

<sup>(2)</sup> Quia cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificave-

aux Thessaloniciens pour les féliciter des progrès que faisoit parmi eux l'Évangile, comment parle-t-il de leur conversion? « Vous avez quitté, dit-il, le culte » des simulaeres, pour le culte du Dieu vivant, du » vrai Dieu (1). »

Plus le Dieu véritable, unique, éternel, invisible, étoit élevé au-dessus de l'homme, plus l'homme, esclave des sens, éprouvoit le besoin de se le représenter par quelque image (2), qui fixât sa pensée vacillante, et soulageât la foiblesse de son entendement (3). Ce fut là, probablement, une des causes de l'idolâtrie : on honora le Créateur dans ses œuvres les plus éclatantes, devenues autant de symboles de la Divinité (4).

Une cause non moins ancienne contribua plus qu'aucune autre, à faire naître et à propager les cultes

runt, aut gratias egerunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis..., et coluerunt, et servierunt creaturæ potiùs quâm Creatori. Ep. ad. Rom., 1, 21, 25.

<sup>(1)</sup> Conversi estis ad Denm à simulacris, servire Deo vivo et vero (*Ep. ad Thessal.*, I, 9). — Scitis quoniam, cùm gentes essetis, ad simulacra muta prout ducebamini euntes. *Ep.* 1 ad *Corinth.*, XII, 2. — Vid. et. *Judith.*, V, 8 et 9.

<sup>(2)</sup> Idolâtrie, Εἰδωλολατρεία, signifie littéralement eulte des images.—Idololatræ dicuntur qui simulacris eam servitutem exhibent quæ debetur Deo. S. August., de Trinit., lip. 1, cap. XII4, Oper. tom. VIII, col. 156.

<sup>(3)</sup> Maxim. Tyr. dissert. 38. — Fragilis et laboriosa mortalitas (Deum) in partes ita digessit, infirmitatis suæ memor, ut portionibus coleret quisque, quo maximè indigeret. Plin., Hist. nal., lib. II, cap. 5.

<sup>(4)</sup> Vid. Orig. contr. Cels, lib. 111, n. 18 et 19. — Suivant Ferdosi, auteur persan, Houshan, second roi de la dynastie paishdedienne, ordonna d'adorer le feu, comme le Nour-e-Khadah ou la lumière de Dien. Hist. de Perse, trad. de l'anglois de sir John Mateolm, tom. I, p. 20.

idolâtriques. Déchu de son premier état par une faute dont tous les peuples avoient conservé le souvenir, l'homme coupable et dégradé ne levoit qu'en tremblant ses regards vers le Dieu souverainement parfait, que sa conscience craignoit de rencontrer, et qu'à peine son esprit pouvoit atteindre dans les redoutables profondeurs de sa puissance et de sa gloire. Il chercha donc des êtres plus rapprochés de sa nature, et en même temps moins éloignés de la nature divine, afin qu'ils fussent comme les médiateurs entre l'Éternel et sa créature tombée (1); et cette idée put paroître d'autant plus naturelle, qu'elle sembloit se rapprocher de l'antique tradition qui annonçoit le véritable Médiateur. « Sentant, dit le docte Prideaux, leur néant » et leur indignité, les hommes ne pouvoient com-» prendre qu'ils pussent d'eux-mêmes avoir accès près » de l'Être suprême. Ils le trouvoient trop pur et trop » élevé pour des hommes vils et impurs, tels qu'ils » se reconnoissoient. Ils en conclurent qu'il falloit » qu'il y eût un Médiateur, par l'intervention duquel » ils pussent s'adresser à lui; mais, n'ayant point de » claire révélation de la qualité du Médiateur que » Dieu destinoit au monde, ils se choisirent eux-

<sup>(1) «</sup> Personne ne se livre à un culte étranger ( ou idolàtrique ), » dans la pensée qu'il n'existe point d'autre divinité que celle qu'il » sert. Il ne vient non plus dans l'esprit de personne qu'une statue » de hois, de pierre ou de métal, est le créateur même et le gou- » verneur du ciel et de la terre ; mais ceux qui rendent un culte à » ces simulacres, les regardent comme l'image et le vêtement de » quelque être intermédiaire entre eux et Dieu.» Maimonide, More Nevoch, part. 1, cap. 36.

mêmes des médiateurs, par le moyen desquels ils pussent s'adresser au Dieu suprême; et comme ils croyoient, d'un côté, que le soleil, la lune et les étoiles étoient la demeure d'autant d'intelligences qui animoient ces corps célestes, et en régloient les mouvemens; de l'autre, que ces intelligences étoient des êtres mitoyens entre le Dieu suprême et les hommes, ils crurent aussi qu'il n'y en avoit point de plus propres à servir de médiateurs entre Dieu et eux (1).

Telle fut l'origine du sabéisme. Les intelligences célestes qui présidoient aux astres (2), honorées d'abord simplement comme les ministres de Dieu (3), devinrent ensuite l'objet d'un culte direct et idolâtrique. Ce culte peu à peu s'étendit à tous les esprits

<sup>(1)</sup> Hist. des Juifs, tom. I, p. 393.

<sup>(2)</sup> Earum autem perennes cursus, atque perpetui, cum admirabili , incredibilique constantia , declarant in his vim , et mentem esse divinam: ut, hæc ipsa qui non sentiat deorum vim habere, is nihil omninò sensurus esse videatur (Cicer. de Nat. deor. lib. II, cap. XXI). « Tous les hommes, dit Platon, voient le corps du soleil, » personne ue voit son âme, non plus que celle d'aucun être animé, » soit vivant, soit mort : les sens corporels ne sauroient percevoir » ce genre de substances qui ne peuvent être concues que par l'es-» prit. » Ηλίου πᾶς ἄνθρωπος σῶμα μέν δρᾶ, ψυχὴν δὲ οὐδείς, κ. τ. λ. De legib. lib. X, tom. IX Oper., p. 94 et 95; cd. Bipont.-C'est un fait indubitable, dit M. Fourmont, que la plupart des anciens philosophes, soit chaldéens, soit grecs, nous ont donné les astres comme animés, et ont soutenu que les astres qui nous éclairent n'étoient que ou les chars on même les navires des intelligences qui les conduisoient. Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. XVIII, p. 31. - Voyez aussi, tom. LVI de la même collection, un Mémoire très curieux de l'abbé Mignot, où il montre que le culte des anges et des âmes des morts est partout le fond de l'idolâtrie.

<sup>(3)</sup> Mém. de l'Acad. des Inscrip., tom. LXXI, p. 87.

chargés de veiller soit aux élémens, soit aux destins des nations (1) et même de chaque homme (2), soit aux animaux et aux productions inanimées de la nature. Le désir des biens et la crainte des maux portèrent les hommes à adorer et à invoquer les êtres qui en étoient les dispensateurs immédiats (3). Oubliant le souverain maître, et ne considérant que les exécuteurs de ses ordres, ils se prosternèrent devant eux comme devant la Divinité elle-même; et par tous les moyens qu'une imagination déréglée leur suggéra, ils s'efforcèrent d'apaiser leur haine, de détourner leur vengeance, ou de s'assurer leur protection.

<sup>(1)</sup> Il est parlé dans Eschyle du *Dieu des Perses*, ou de la divinité particulière qui les protégeoit. Περτάν Σουσυγενή βεόν. *In Pers.*, scen. V, *Eschyl.* tom. I, p. 200, ed. Schütz.

<sup>(2)</sup> Cet esprit, qui nous conduit et nous guide, τὸ ἢγεμονικὸν, ce démon domestique, δαίμονα ἐνοικὸν, comme l'appelle Platon (in Tim.), est, par sa nature, entre Dieu et l'homme. (Id. in Symp.)—Μέπαπατε attribue de même à chaque homme un génie qui lui est donné au moment de sa naissance pour le conduire. Ἄπαντι ὁ δαίμων ἀνδρί τυμπαρισταται εὐθὺς γινομένω, μυσταγογὸς τοῦ βίου. Menand. ap. Stob. Ect. Phys. I, 9.—Tout homme, riche ou pauvre, hon ou méchant, a un démon, dit Théognide.

Οὐθεὶς ἀνθρώπων δυτ' ὅλδιος, οὕτε πενιχρὸς, Οὕτε κακὸς, νόσφιν θαίμονος, οὕτ' ἀγαθὸς.

Theog. Sentent., v. 167 et 168; Gnomici poetæ græci, p. 8 ed. Brunck. — Voyez aussi Plutarch. de Tranq., Anim., Epict., Arrian., Dissert, I, 14; et le Tableau de Cebès sub init. οῦτος Δαίμων καλεῦται, κ. τ. λ. — Horace parle des dieux gardiens de Numida, custodes Numidæ deos. Carmin. lib. I, od. 36.

<sup>(3)</sup> L'expérience fait voir que ces divinités subalternes, qui ne sont que les ministres du Dieu suprême, deviennent les objets de la dévotion de l'homme, parce qu'il les regarde comme les auteurs innuédiats de sa félicité. *Beausobre*, Itist. de Manichée et du manichéisme, liv. IX, chap. IV, tom. 11, p. 657.

On ne peut pas douter que l'esprit du mal, Satan et ses anges, éternels ennemis du genre humain, et dont le genre humain tout entier atteste l'existence, n'aient employé leur pouvoir funeste pour le précipiter dans cet effroyable désordre (1). Excitant les passions d'une créature aveugle et corrompue, l'enivrant d'affreux désirs, ils se firent adorer des peuples, et l'on vit tous les crimes, évoqués de l'abîme, traverser le cœur de l'homme, et aller s'asseoir sur d'infâmes autels (2). Ainsi, par un horrible progrès de la dépravation, le culte des esprits devint presque uniquement le culte de l'enfer et de ses princes (3).

Il existoit encore une autre espèce d'idolâtrie, non moins générale, celle des hommes morts, et quelquefois même vivans à qui on décernoit volontairement ou qui ordonnoient qu'on leur décernât les honneurs divins. Le culte des morts dut son origine à la piété

<sup>(1)</sup> Per hanc ergo religionem (christianam) unam et veram potuit aperiri, deos gentium esse immundissimos dæmones, sub defunctorum animarum vel creaturarum specie mundanarum deos se putari cupientes, et quasi divinis honoribus eisdem scelestis ac turpibus rebus superba impuritate lætantes, atque ad verum Deum conversionem humanis animis invidentes. S. Aug. de Civit. Dci, lib. VIII, cap. XXXIII.

<sup>(2)</sup> Quarum omnium rerum quia vis erat tanta, ut sine Deo regi non posset, ipsa res deorum nomen obtinuit. Quo ex genere, Cupidinis, et Voluptatis, et Libentine Veneris vocabula consecrata sunt, vitiosarum rerum, neque naturalium... Sed tamen ea ipsa vitia naturam vehementius sæpè pulsant. Utilitatum igitur magnitudine constituti sunt ii dii, qui utilitates quasque gignebant. Atque his quidem nominibus, quæ panlò antè dicta sunt à me, quæ vis sit, in quoque declaratur Deo. Cicer. de Nat. deor., lib. 11, cap. XXIII.

<sup>(3)</sup> Omnes dii gentium damonia. Ps. XCV, 5. — Qua immolant gentes, damoniis immolant et non Deo. Ep. 1 ad Corinth., X, 20, Volf. Manichaism, ante Manichaiss, sect. II.

envers les ancêtres (1), et à la reconnoissance envers les rois et les bienfaiteurs des nations (2). Les hommages qu'on rendoit à leur mémoire, fondés sur le dogme universel de l'immortalité de l'âme, dégénérèrent promptement en superstition, et enfin en une véritable idolâtrie. L'orgueil, en menaçant, demanda des adorateurs (3); la crainte et le désir en amenèrent aux pieds de tous les vices (4).

Sous une multitude de formes diverses, l'idolâtrie se réduisoit donc au culte des esprits répandus dans tout l'univers, et au culte des hommes qu'on croyoit être élevés, après leur mort, à un degré de puissance et de perfection qui les rapprochoit des esprits cé-

<sup>(1)</sup> Plal. de Legib, lib. XI, tom. IX, pages 150 et 151, edit. Bipont. — Sous Tahamurs, fils de Houshung, une maladie épidémique avoit si long-temps ravagé la Perse, selon le Zeenut-ul-Tuarikh, que les hommes, désolés de perdre la plupart de leurs parens et amis, désirèrent d'en conserver le souvenir au moyen de bustes ou de portraits qu'ils gardoient dans leurs maisons, y trouvant quelque consolation de leur chagrin. Ces images transmises à leur postérité, en obtinrent encore plus de vénération; et, avec le temps, ces monumens de tendresse et de bienveillance devinrent des objets d'adoration. Hist. de Perse, par sir John Malcolm, tom. I, pag. 22. — Voyez aussi la Relation du P. Rubruquis, dans Harry's Travels, vol. 1, pag. 570.

<sup>(2)</sup> Suscepit etiam vita hominum, consuetudoque communis, ut beneficiis excellentes vitos in cœlum famà ac voluntate tollerent. Hine Hercules, hine Castor et Pollux, hine Esculapius, hine Liber etiam. Cicer. de Nat. deor., lib. 11, cap. 24.

<sup>(3)</sup> Sextus Empiricus, pag. 552.

<sup>(4)</sup> Quæ prima (Venus) artem meretriciam instituit, authorque mulieribus in Cypro fuit, uti vulgò corpore quæstum facerent. Quod idcircò imperavit, ne sola præter alias mulieres impudica et virorum appetens videretur. Ennii fragm. ab. Hieron. Columna collect. ex Instit. Lactant., lib. 1.

lestes (1). Les preuves de ce que nous avançons ici sont partout; on en composeroit des volumes : contraints d'abréger, nous nous bornerons à jeter un coup d'œil rapide sur les diverses religions idolâtriques

<sup>(1)</sup> Cicer. de Nat. deor., lib. I, cap. XV. - « On savoit, par l'an-» cienne tradition, qu'il existoit des esprits supérieurs à l'homme, » ministres du grand Roi dans le gouvernement du monde, Ce fu-» rent ces esprits dont on anima l'univers : on en plaça partout, dans » le ciel, dans les astres, dans l'air, dans les montagnes, dans les » eaux, dans les forêts, et même dans les entrailles de la terre; el » l'on honora ces nouveaux dieux selon l'étendue et l'importance du » domaine qu'on leur avoit attribué. Subordonnés les uns aux au-» tres, on leur faisoit reconnoître pour supérieur un Génie du pre-» mier ordre, que des nations placoient dans le soleil, et d'au-» tres au-dessus de cet astre, selon que le caprice le leur dictoit. » Ce système conduisit insensiblement au culte des morts. Les » héros, les bons princes, les inventeurs des arts, les pères de fa-» mille distingués n'étoient pas regardés comme des hommes ordi-» naires. On s'imagina que des esprits bienfaisans s'étoient rendus vi-» sibles en se revêtant d'un corps humain ; ou bien que les grands » hommes s'étant élevés au-dessus du commun par une vertu plus » qu'humaine, leur âme avoit mérité d'être placée au rang de ces » génies divins qui gouvernoient l'univers. On les honora donc après » leur mort, comme protecteurs de ceux auxquels ils avoient fait » tant de bien pendant leur vie.

<sup>»</sup> Mais comme les hommes aiment ce qui frappe les sens, et que » les esprits des morts ne jugeoient pas à propos de se communi» quer seuvent ni à beaucoup de personnes par des apparitions, on » crut les forcer en quelque sorte à se rendre présens à la multi» tude par le moyen des statues qu'on leur érigea, et dans lesquelles » on supposa que les génies venoient volontiers habiter pour y re» cevoir les respects qui leur étoient dus. C'est ainsi que, par de» grés, en tomba dans les plus grands excès. L'idolàtrie fut diver» sifiée selon le caractère particulier de chaque peuple, selon sa » situation, ses aventures, son commerce avec d'autres nations. On » conçoit aisément que les circonstances ont dà répandre une va- » riété infinie sur les objets et la forme du culte public. » Traité historique de la religion des Perses, par M. l'abbé Foucher. — Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. XLII, p. 177—179.

qui ont régné ou qui règnent encore dans les différentes parties du monde.

Sanchoniaton, dans un fragment conservé par Philon de Biblos et cité par Eusèbe, marque clairement les deux genres d'idolâtrie dont nous venons de parler. « Les plus anciens des barbares, les Phéniciens surtout et les Égyptiens, de qui les autres peuples ont emprunté leurs coutumes, mirent au rang des principaux dieux les hommes qui avoient découvert » les choses nécessaires à la vie, et à qui le genre » humain étoit redevable de quelque bienfait. Ainsi ils rendirent les honneurs divins à ceux qu'ils croyoient avoir été pour eux les auteurs de beaucoup de biens. Employant à cet usage, des temples construits auparavant, et consacrant sous le nom de ces bienfaiteurs des hommes, des colonnes et des statues de bois, les Phéniciens, attachés particulièrement à ce culte, leur dédièrent encore des jours de fête très célèbres. Ce qu'il y eut de plus remarquable, c'est qu'ils imposèrent les noms de leurs » rois aux élémens de cet univers, et à plusieurs des » êtres auxquels ils attribuoient la divinité. Quant » aux dieux naturels, ils ne reconnoissoient que le n soleil, la lune et les autres astres dont le cours est » réglé, les élémens et les choses qui ont avec eux » quelque affinité (1). » Selon le même auteur, « Les

<sup>(1)</sup> Barbarorum antiquissimos, Phœnices in primis et Ægyptios, à quibus cæteri deinceps populi morem illum accepere, in maximorum deorum loco eos omnes habuisse, qui res ad vitam agendam necessarias invenissent, quique beneficium aliquod in genus humanum

» premiers hommes consacrèrent encore les produc-» tions de la terre; et les ayant mises au rang des » dieux, ils leur offrirent des sacrifices et des liba-» tions (1). » Persuadés que d'invisibles ministres du souverain Être présidoient aux arbres, aux plantes, à tout ce qui sert à l'entretien de la vie (2), les hommes adorèrent, pour se les rendre propices, les génies qui les nourrissoient.

contulissent. Eos nimirúm, quod sibi plurimorum auctores-bonorum esse persuaderent, divinis honoribus colere; ac templorum usu, qui jam anté constructa fuerant, hoc ad munus officiumque traducto, columnas insuper statuasque ligueas ipsorum nomine consecrarunt, eaque præcipuo religionis cultu prosequuti Plænices, festos illis quoque dies longè celeberrimos dedicârunt. In quo quidem eximium illud fuit, quod regum suorum nomina universi hujus elementis, ac quibusdam corum quibus divinitatem ipsi tribuebant, imponerent. Naturales porrò deos, solem, lunam, reliquasque stellas inerrantes, cum elementis ac cæteris cum iisdem affinitate conjunctis, solos ex omnibus cognoscebant. Euseb: Præpar. evang., lib. t, p. 32. D.

(1) At illi omnium principes terræ germina consecrărunt, iisque deorum in loco habitis adorationis cultum tribuerunt.... Inferiasque

et libamina perfecerunt. Ibid., cap. X, p. 34. B.

(2) Suivant Aristote, Dieu, semblable à un grand prince, ne fait pas tout par lui-même ; il a des ministres au-dessous de lui , auxquels il a donné le gouvernement des choses d'ici-bas. Comme un monarque qui, sans sortir de son palais, fait mouvoir et agir ses officiers, depuis le premier jusqu'au dernier, dans toute l'étendue de ses États , Dieu résidant dans le ciel , qu'il ne quitte point, fait mouvoir et agir ceux auxquels il a confié le gouveruement de ce moude. De Mundo, cap. VI. Vid. et. Onatus, up. Stob. Ecl. phys. I, 16. C'est aussi la doctrine des Indiens, des Chinois, des anciens Perses, des Guèbres, des Péruviens; en un mot, de tontes les nations. Philost., Vil. Apoll., lib. III, cap. II. - Conto, décade I', liv. VI, c. IV. - Abrah. Roger, p. 158 et suiv. - Le P. Visdel., Not. man. sur UY-King. - Anguetil du Perrou, Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. LXIX, p. 198 et suiv. - Voyage d'Oléarius, tom. H, p. 215.-Mémoires de l'Icadémie, tom. LXXI, p. 38f.

Diodore distingue également deux sortes de dieux reconnus des anciens; les uns immortels et incorruptibles, tels que le soleil, la lune, les vents, les fleuves, etc.: les autres, d'une nature mortelle, étoient les bienfaiteurs du genre humain, à qui la reconnoissance publique élevoit des autels (1).

Si l'on en croit Lucien (2), ce fut en Égypte que naquit le culte des dieux. Sa religion n'étoit qu'une confusion effroyable de divinités de toute espèce, et de bizarres superstitions (3). Il paroît que le sabéisme y dominoit originairement (4). Nous voyons dans Hérodote que le pays étoit couvert de temples érigés à des dieux humains (5). L'Égypte adoroit ses rois, même vivans (6); et plus aveugle dans ses pensées que beaucoup de peuples barbares, cette nation savante prostituoit les honneurs divins aux animaux les plus vils, ou plutôt aux esprits qui les animoient (7).

(2) De syrià Deà, tom. 11, p. 656. Vid. et. Marsham, Canon chronic., p. 34 et seg.

<sup>(1)</sup> Apud Euseb., Prap. evang., lib. II, cap. III, p. 59.

<sup>(3) «</sup> La religion y étoit fort mélangée. Dès les premiers siècles, » le sahéisme y entroit pour beaucoup. » Du culte des dieux fétiches, ou parallèle de l'ancienne religion de l'Égypte avec la religion actuette de Nigritie, par le président de Brosses, p. 253.

<sup>(4)</sup> Maneth apud Euseb. Præp. évang., lib. 11, cap. 1, p. 45.
(5) Herodot., lib. 11, cap. 91, 112, 113, 118, 119 et alib. — Hermes ipse:.... deos Ægypti bomines mortuos esse testatur. Cùm enim dixisset proavos suos... invenisse artem quâ efficerunt deos. S. Aug. de Civit. Dei, lib. VIII, cap. XXVI.

<sup>(6)</sup> Ως πρὸς ἀληθείων ὅντως Θεοῦς, dit Diodore, lib. I, p. 101.

<sup>(7)</sup> Quid igitur censes? Apin illum sanctum Ægyptiorum bovem, nonne deum videri Ægyptiis? Tâm, berclê, quâm tibi illam nostram Sospitam, etc. Cicer. de Nat. deor., lib. 1, cap. XXIX. — Herodot., lib. 11, p. 128. — « Si la sécheresse, dit Plutarque, cause dans le pays

Chacun se choisissoit parmi eux un protecteur, comme les Nègres se font des fétiches du premier objet qui se présente à eux. Embaumé avec soin, l'animal sacré étoit enfermé dans le même tombeau avec son adorateur, pour le préserver des mauvais génies, qu'on croyoit inquiéter les âmes des morts (1). On tàchoit d'apaiser ces génies malfaisans par des prières et des sacrifices, ou l'on cherchoit contre eux des protecteurs parmi les génies amis de l'homme.

« C'est une chose universellement reconnue, dit un savant anglois, que l'idolâtrie chaldéenne, appelée aussi le sabéisme, consistoit en grande partie, au moins originairement, dans le culte du soleil, de la lune, et des étoiles. On croyoit que chacun de ces astres étoit animé par une âme, de la même manière que le corps humain. Très probablement on pensoit aussi qu'ils étoient habités par les âmes des hommes illustres; car c'étoit une opinion reçue généralement, qu'après la mort elles retournoient

<sup>&</sup>quot; quelque maladie pestilentielle, on quelque autre grande calamité, 
" les prêtres égyptiens prennent en secret pendant la nuil l'animal 
" sacré, et commencent d'abord par lui faire de fortes menaces; 
" puis si le mal continue, ils le sacrifient et le tuent: ce qu'ils regar" dent comme un châtiment du mauvais démon: " ως δη τίνα κόλασμον δυτα του δαίμουος τούτου. De Isid. et Osirid., Oper. tom. II, 
p. 380. — Les Chinois en usent à peu près de même: ils battent 
leurs idoles, quand elles tardent trop à exaucer leurs prières. Le P. 
Le Comte; Mém. de la Chine, p. 102.

<sup>(1)</sup> Kirker, OEdyp. Ægyp.— Sur l'ancienne religion de l'Égypte, voyez Diodor. Sicul., lib. 1.—Pausanias, lib.VII.—Plin., Hist. nat., lib. VIII, cap. XLVI. — Clem. Alex., Strom., lib. V. — Jublonski, l'antheon Ægyp. — Jac. Perizonius, Ægyp. origin.

» dans les cieux, leur demeure native (1). » De là les divers rites en usage chez les païens, pour faire descendre les âmes des astres, et les attirer dans les statues et les symboles qu'on leur consacroit (2).

Le sabéisme dut surtout se répandre en Orient chez des peuples nomades, qui, semblables au navigateur, se guidoient, dans leurs plaines immenses, par l'observation des astres, qu'un ciel serein offroit constamment à leurs regards. Aussi ce culte idolàtrique paroît-il avoir pris naissance sur les bords du Tigre et de l'Euphrate. Il y éprouva successivement de nombreuses variations; et quoiqu'on le retrouve en d'autres contrées, il s'y présente sous des formes qui diffèrent à l'infini, selon les idées qui le modifièrent. Les Chaldéens croyoient encore à l'existence d'une multitude d'esprits créés par le Dieu suprême (3).

Les Perses sacrificient au soleil, à la lune, au feu, à l'eau, à la terre et aux vents. Anciennement, ajoute Hérodote, ils n'offroient de sacrifices qu'à ces divinités: mais ils ont ensuite appris des Assyriens et des Arabes, à sacrifier aussi à Vénus-Uranie, appelée par

<sup>(1)</sup> The general prevalence of the worship of human spirits, in the ancient heathen nations, asserted and proved; by Hugh Farmer, p. 186. Vid. et. Brucker, Hist. crit. philos., liv. II, chap. V, p. 224.

<sup>(2)</sup> Voyez Hottinger, Hist. orient.. lib. 1, cap. VII, p. 296 et suiv., et les notes de Pocoke sur Abul-Pharai, Specimen hist. arab., p. 138 et suiv.

<sup>(3)</sup> Immuneri dii, angeli, boni damones et mentes hominum. Cleric. Philosop. oriental., lib. I, sect. II, cap. II; Oper. philosophic., tom. II, p. 188.

les Assyriens Militta , par les Arabes Alitta , et par les Perses Mithra. (1)

Les écrivains persans s'accordent à cet égard avec l'historien grec. Suivant Mohsin Fani, la première idolâtrie connue en Perse, lorsque la religion primitive s'y corrompit, fut le culte de l'armée du ciel ou des corps célestes (2). Ainsi le rapporte le Dussateer (3), ouvrage dont le texte original est écrit dans une langue fort antique, qui est probablement un dialecte du Pehlivi.

« Les sectateurs de Mohabad, dit l'auteur du Da» bistan, adoroient les planètes représentées par des
» images d'une nature fort extraordinaire... Il observe
» que les planètes étoient des corps de forme sphéri» que, et que les figures dont il donne le détail étoient
» celles sous lesquelles les âmes de ces astres avoient
» paru, dans le monde de l'imagination, à plusieurs
» saints prophètes ou philosophes. Ces âmes ou gé» nies, dit-il, ont souvent pris différentes formes en
» conformité desquelles on en a fait diverses repré» sentations (4). »

Les Perses rendoient aussi un culte à leurs anciens

<sup>(1)</sup> Θύουσι δὲ ἡλιῷ, κ. τ. λ. Herodot., lib. 1, cap. CXXXI.—Strab., liv. XV, p. 1064.—Hérodote se trompe sur l'idée que les Perses avoient de Mithra. Au reste, les anciens donnoient souvent le même nom à des divinités différentes ; ce qui jette une grande confusion dans leurs théogonies.

<sup>(2)</sup> Hist. de Perse, par sir John Malcolm, tom. 1, pag. 273.

<sup>(3)</sup> Ce nom, qui est le pluriel de *Dustoor*, et signifie réglemens, paroît à sir William Jones avoir été donné à ce livre par les traducteurs modernes. Note de sir John Malcolm.

<sup>(4)</sup> Hist. de Perse, par sir John Malcolm, pag. 275 et 276.

rois (1). Zoroastre abolit l'antique idolâtrie (2). Il essaya de ramener les hommes à la religion du Dieu suprême, que ses sectateurs adoroient sous l'emblème du feu. Pour donner à ses lois plus d'autorité, il prétendit être en commerce avec les intelligences célestes, et avec les anges gardiens des animaux et des élémens (3). Le culte qu'il établit devint, en se corrompant, la source d'une nouvelle idolâtrie; et, quoi qu'en ait dit le docte Hyde (4), il paroît certain que,

<sup>(1)</sup> Newton, Short Chronicle, p. 40; Chronol. p. 352.

<sup>(2)</sup> D'Herbelot, Bibtioth, orient., art. Magius et Magiusi, tom. IV, pag. 15. — Dans quel siècle vivoit Zoroastre? A-t-il existé plusieurs personnages de ce nom? Les savans ne sont pas d'accord sur ces deux points. On peut voir dans un mémoire d'Anquetil du Perron (Acad. des Inscript., tom. LXIX.), les preuves sur lesquelles chacam d'eux appuie son sentiment. Après avoir discuté ces preuves, Anquetil conclut que Zoroastre, législateur des Perses, auteur des livres Zends, avoit paru dans le IVe siècle avant Jésus-Christ. Voilà le seul point, dit-il, que je regarde comme certain.

<sup>(3)</sup> Voyez le Zend-Avesta. « La révolte de l'esprit de ténèbres, » révolte dont la mémoire s'étoit mieux conservée en Orient que » partout ailleurs, a donné lieu à ce qu'on a débité des combats » d'Oromaze et d'Arimane, et le nom de ce dernier exprime bien » sa nature. » Traité hist. de la relig. des Perses, par M. l'abbé Foucher. — Blém. de l'Acad. des Inscript., tom. L., pag. 224. — Les Perses croyoient à l'existence d'une infinité d'esprits bons et mauvais; ils appellent les premiers Feroüers et les autres Dews. Toute substance créée et raisonnable a un feroüer. Anquetil du Perron, Mém. de l'Académie des Inscript., tom. LXIX, p. 184.

<sup>«</sup> Les Parsis, dit Mandeslo, croient que les génies subalternes » ont un pouvoir absolu sur les choses dont Dieu leur a confié l'administration; c'est pourquoi ils ne font pas difficulté de les adorer » et de les invoquer en leurs nécessités, parce qu'ils sont persuadés » que Dieu ne reluse rien à leur intercession. » Foyage d'Oléarius, trad. franç. in-4°, tom. 11, p. 215.

<sup>(4)</sup> Hist. relig. veter. Persar.

 même à son origine, il n'étoit pas entièrement pur de toute superstition.

« Les peuples de la Tartarie reconnoissoient un » Dieu souverain du ciel, auquel ils n'adressoient ni » encens ni prières. Leur culte étoit réservé pour » une foule de génies qu'ils croyoient répandus dans » les airs, sur la terre, au milieu des eaux (1). »

Si maintenant nous considérons les anciens peuples de l'Europe, nous trouvons partout le culte des hommes morts, uni au culte de certaines puissances invisibles de différens ordres, de divinités célestes qui présidoient aux astres, et de divinités terrestres, généralement appelées démons, qui gouvernoient le monde inférieur. Varron donne aux premières le nom d'âmes éthérées, et aux secondes celui d'âmes aériennes (2). C'est également ainsi que Platon les appelle, dans un passage où il les distingue très clairement du Dieu suprême (3). Telle étoit la religion des Scy-

<sup>(1)</sup> Michaud, Hist. des croisades, IV° part., liv. XIII, tom. IV, p. 4.

<sup>(2)</sup> A summo circuitu cœli usque ad circulum lunæ, æthereæ animæ sunt astra et stellæ, iique cœlestes dii non modò intelliguntur esse, sed etiam videntur. Inter lunæ verò gyrum et nimborum ac ventorum cacumina, aereæ sunt animæ; sed eæ animo, non oculis, videntur: et vocantur heroes, et lares, et genii. Farro, lib. XVI, apud S. August. de Civit. Dei, lib. VII, c. 6.

<sup>(3)</sup> Θεούς γὰρ δὰ τοῦς ὁρατούς, κ. τ. λ. Visibiles itaque deos maximos, summoperèque honorandos, acutissimèque undiqué cuncta videntes, ac primos, naturam astrorum et quæ cum astris facta sentimus, fatendum. Deinceps verò sub hos dæmones, genus aereum, in tertià mediàque regione, qui interpretationis causa sunt, collocatos, orationibus colere, gratià laudabilis intercessionis interpretationisque, debemus. Horum quidem duorum animalium alterum

thes (1), des Thraces (2), des Gètes (3), des Massagètes (4), des Goths (5), des Germains (6), des Celtes (7), des Ibériens, des Celtibériens (8), des Hellènes, et des premiers habitans de l'Italie (9). Chacun de ces peuples avoit ses dieux propres (10) et ses rites

ex æthere, alterum deinceps ex æere est; ac neutrum conspicitotum potest: sed quamvis hi dæmones propè nos sint, munquam tamen manifesté nobis apparent. Prudentiæ mirabilis participes sunt; acuto quippe ingenio, tenacique memorfà cogitationes nostras omnes cognoscunt. Honestos bonosque homines mirificè diligunt, improbos vehementer oderunt, utpotè qui doloris participes sunt. Sed Deus, qui divinam sortem perfectè possidet, à doloribus voluptatibusque liber, sapientià cognitioneque penilis fruitur. Plat. Epinomis; Oper. tom. IX, p. 259, 260, edit. Bipont.

(1) Herodot., lib. IV. - Lucian, Oper. tom. 1, p. 592 et seq.;

tom, II. p. 713. — Tertullian, de Animâ, c. 2.

(2) Herodot. lib. V, c. 7. — Lucian. tom. II, p. 152. — Photii

Biblioth. XLV. - Epiphan. de Hæres., lib. 1, p. 8.

(3) Herodot. lib. IV, c. 94.— Plat. Charmid., tom. II, p. 157, ed. H. Stephan.— Strabe, lib. VII.— Diogen. Laërt. Vit. Pythagor., lib. VIII, segm. 2.— Jamblich. c. 30.

(4) Herodot., lib. I, cap. 212. — Blackwell's Mytholog., p. 275.

(5) Jornandes, De rebus Goticis.—Olaiis Magnus, Hist. de Gentib. Septentrional. — Adam Bremensis, de Suenonibus. — Grotius, Prolegom. hist. Got. et Vandal. — Ancien. univ. hist., vol. XIX, pag. 265 et suiv., èd. de 1748.

(6) Cwsar, de Belt, Gall., lib. XI, c. 20.- Tacit. de Morib.

Germ .- Schedius, de Diis German.

(7) Cosar, de Bell. Gallic., lib. VI. — Diodor. Sicul., lib. V, p. 354, ed. Wesseling.—Strabo, lib. IV, p. 303.—Pelloutier, Hist. des Celles. Borlase's Antiquities of Cormval, book 1. — Whitaker's Hist. of Manchester, vol. 11.

(8) Strabo, lib. III. - Macrob. Saturn., lib. I, c. 19.

(9) Voyez les mythologues Bryant, Faber, Blackwell, Pluche, Banier, Guérin du Rocher; les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, et l'ouvrage intitulé: L'Italia avanti il dominio dei Romani, par M. Joseph Micali.

(10) Les Romains donnérent le nom de leurs dienx aux divinités des antres peuples, ce qui a jeté une grande confusion dans ce qu'ils

disent des cultes étrangers.

particuliers; mais les objets de leur culte étoient toujours les esprits chargés de l'administration de l'univers, et les âmes des morts. Du reste ce culte varioit sans cesse, comme on le voit surtout chez les Grecs et chez les Romains. On abandonnoit les anciens dieux, et l'on s'en formoit de nouveaux, au gré de l'imagination des poètes, et suivant les caprices de la superstition. Les fables se mêloient aux fables. Dans les divers pays, et dans le même pays à diverses époques, les mêmes noms ne réveilloient pas les mêmes idées. Ainsi le culte du soleil, qui dans la Chaldée s'adressoit à l'intelligence céleste qu'on croyoit animer cet astre, n'étoit à Rome, et dans la Grèce, que le culte d'une divinité humaine ou d'Apollon (1).

Des débris de diverses idolâtries qui ont successive-

<sup>(1)</sup> Cicer. de Naturà deor., lib. III, c. XX. - Schedius, de Dits German. p. 94.—« Les Grecs s'étoient livrés de bonne heure au culte des héros et des statues. Ce nouveau culte absorba tellement » l'ancien dans la plupart des régions occidentales, que les astres et » les élémens n'étoient plus honorés que comme personnifiés avec » quelque génie ou quelque héros célébre. » Mém. de l'Académie des Inscript. t. XLII, p. 179.—M. Cuvier fait la même remarque. » Les Grecs , dit-il , chez qui la civilisation arriva de Phénicie et » d'Egypte, et si tard, mélangérent les mythologies phéniciennes » et égyptiennes, dont on leur avoit apporté des notions confuses. » avec les traits non moins confus de leur première histoire. Le soleil personnifié , nommé Ammon on le Jupiter d'Égypte , devint un prince de Crète; le Phtha, en artisan de tontes choses, fut " l'Hephæstus ou Vulcain, un forgeron de Lemnos; le Cham, autre » symbole du soleil ou de la force divine, se transforma en un héros · thébain robuste, leur Héraclès ou Hercule; le cruel Moloch des Phéniciens, le Remphale des Egyptiens fut le Chronos ou le » Temps qui dévoroit ses enfans; et ensuite Saturne roi d'Italie. » Recherches sur les ossemens fossiles des quadrupèdes. Discours préliminaire.

ment régné dans l'Inde, et de plusieurs dogmes chrétiens défigurés, se composent aujourd'hui les religions de l'Indostan, de la Tartarie, du Tibet, du Tonquin, de la Chine, et des îles adjacentes. On ne sauroit douter que le christianisme n'ait pénétré dès les premiers siècles jusqu'aux extrémités de l'Asie (1). Plus tard les nestoriens l'y portèrent de nouveau; d'autres sectaires les suivirent, ou même les précédèrent, et l'on trouve au Tibet surtout, des traces évidentes de manichéisme (2). Il paroît même constant que le Dalaï-Lhama n'étoit originairement qu'un prêtre manichéen (3), et la religion dont il est le pontife semble n'être qu'un mélange du samanéisme et de la doctrine de Manès (4).

Le culte des astres (5), des esprits célestes et des

<sup>(1)</sup> P. Ant. Andrada, cité par La Croze: Hist. Christ. Ind. l. VI, p. 513. — Assemani Biblioth. orient., t. III, part. II. — Abulfarage, tom. II. — De Guignes, Chorograph. cap. I, a. 1. Id. Hist. des Huns. tom. I, part. II, liv. III, p. 223 — 238. — M. de Sainte-Croix, l'Ezour-Vedam; Observ. prélimin., p. 90. et suiv. — La Croze, Hist. du Christian., elc., p. 63.

<sup>(2)</sup> Dubitare vix potest maximam superstitionum partem, que findos, Sinas etvicinos populos à seculis multis accæcatos tenent, ex manichæorum doctrinà reliquiisque sectæ zoroastreæ, originem ducere. Renaudot, Hist. patriarch. Alexandr. p. 44.—Sim. Assemani Biblioth. orient., t. III, part. II, in Timotheo patriarchà nestorianorum.—De Guignes, Hist. des Huns, tom. I, part. II, p. 337, sub an. 552, et p. 398, 399.

<sup>(3)</sup> Dalaï-Lhama signifie prêtre universet dans la langue mongule. D'autres, avec moins de vraisemblance, voient dans les Dalaï-Lhamas des successeurs de Zamolxis.

<sup>(</sup>i) Alphabetum Tibetanum, tom. I, passim.

<sup>[5]</sup> Macrob. Saturn. I. I, v. 23 .- Atphab. Tibetan. t. I, p. 160.

génies malfaisans (1), étoit autrefois répandu (2) et subsiste encore, mais après avoir subi de nombreux changemens, sur les bords du Gange et de l'Indus. Les principales divinités des Indiens, Brama, Vishnou et Chib, sont les génies tutélaires du monde physique (3). On adoroit aussi dans l'Inde des divinités humaines, et particulièrement Budda, que son éclatante sainteté fit placer au rang des dieux, dit Clément d'Alexandrie (4). Les esprits qui présidoient aux fleuves et aux élémens, et les animaux mêmes (5) sont encore aujourd'hui dans l'Inde, comme jadis en Égypte, l'objet d'un culte superstitieux : mais ce culte, les Égyptiens le rapportoient à des génies d'une nature

<sup>(1)</sup> Parmi les mauvais génies dont les Tibetains reconnoissent l'existence, il y en a qu'ils nomment *Thracen*; c'est-à-dire, *grands* dragons. Ces génies malfaisans sont les ennemis des saints. Alphab. Tibetan. Præfat., p. XXXI.

<sup>(2)</sup> Strabo. l. XV, p. 491.

<sup>(3)</sup> Couto, Contin. de Barros, déc. V, l.VI, c.3.—Abrah. Roger, p. 286.—Les Indiens peignent les mauvais esprits avec toutes les difformités possibles; entre les différens noms qu'ils leur donnent, les principaux sont Diagal et Saitan: le premier de ces roms signifie un menteur, un trompeur, un imposteur; le second désigne un ennemi, un adversaire.

<sup>(4)</sup> Εἰσὶ δὰ τῶν Ινδῶν οἱ Βονττα πειθόμενοι παραγγέλματιν, ὅν δ' ὑπερ-βολὰν σεμνότητος εἰς Θεὸν τε τετιμάκατι. Stromat. tib. I, p. 305.—Hy a eu deux Budda ou Butta; c'est du second que parle S. Jérôme, tib. 1 adv. Jovinian. Jablonski pense que le premier étoit d'origine égyptienne: Panth. ègyp. p. 11, lib III, c. 4.

<sup>(5)</sup> Voyez les Recherches asiatiques. — Hist. des rit. relig. des Ind. — Parallète des religions, tome I. — Hist. de Sumatra, par William Marsden; tome II, p. 101 et suiv. — Hist. des Indes par Barros, et la Continuation par Conto. — Maurico's Histor. of Indostan. — Henry Lord, Religion of Banians. — Holwell, Hist. Events. — Dow, Hist. of Indostan.

différente de la nôtre; tandis que les Indiens croient par là honorer les âmes des morts (1).

Il y a de fortes raisons de penser que la religion primitive s'est long-temps conservée plus pure à la Chine que dans presque toutes les autres contrées du monde. Cependant le respect pour les ancêtres y a dégénéré en une idolâtrie réelle; et plusieurs sectes y ont adopté les superstitions indiennes, particulièrement celles du Tibet. Là, comme dans l'Indostan, ces superstitions reposent sur la croyance des bons et des mauvais esprits (2). Les Chinois reconnoissent même l'existence des anges gardiens et des anges tentateurs de l'homme (3).

» m'aider à l'exécuter; mais m'en vient-il une méchante, un esprit

<sup>(1) «</sup> Les Indiens rendent un culte aux animaux parce qu'ils ren-» ferment, croient-ils, les âmes des morts. » Mém. de Bernier, tome 111, p. 154. Vid. etiam Petr. Maffei, Hist. Indi, lib. I, p. 56.

<sup>(2)</sup> Interque deos habent beneficos, alios maleficos, eosque sibi mutuo adversantes constituunt. *Alphab. Tibetan*, tom. 1, p. 163. *Voyage à Peking, Manille*, etc., *par M. de Guignes*, tome 11, p. 250 et suivantes.

<sup>(3)</sup> Sur les religions de la Chine, voyez les Lettres édifiantes; les Mémoires de la Chine du P. Le Comte; Martini; Du Italde; Grozier; l'Hist. des Huns, par M. de Guignes, tome 1, part. 1; les Mém. de l'Acad, des Inscriptions, tome X et XV.—Le P. d'Entrecolles envoya de Peking, en 1722, la traduction d'un livre chinois, qu'il intitule Mœurs de la Chine. On nous a communiqué cet ouvrage inédit; nous en citerons deux passages qui confirment ce que nous disons dans le texte. « Pour ce qui est d'avoir commerce » avec les esprits, c'est chose abstruse et fort creuse; mais sup» posons que les esprits viennent étant appelés: pour moi je crois » qu'on doit être bien embarrassé et tout honteux de soi-même, se » trouvant devant un de ces saints esprits; pourquoi donc les faire » descendre? Que si ce sont des démons qu'on appelle, tout com- » merce avec eux ne peut aboutir à rien de bon. » Page 62 du Mss.— « Dès que j'ai une bonne pensée, aussitôt un bon esprit est là pour

L'idolâtrie propre du Japon, est le culte des dieux Kamis. « Sin et Kami, dit Kæmpfer, sont les noms » des idoles qui font l'objet de ce culte... Ces noms » signifient âmes ou esprits. Les Japonois ont deux » généalogies de leurs dieux. La première est une » succession d'esprits célestes, d'êtres purement spiri» tuels... La seconde est une race d'esprits terrestres, » ou dieux-hommes... Enfin ils engendrèrent la troi» sième race qui habite aujourd'hui le Japon (1). » Nous ne décrirons point les diverses superstitions des Japonois, plusieurs desquelles paroissent avoir été apportées de l'Inde; mais nous ferons observer qu'ils croient à des esprits préposés à la garde des hommes et des lieux (2).

Revenons en Afrique, afin de comparer, sous le rapport de la religion, sont état ancien avec son état actuel. Dans l'Éthiopie, dont Meroë étoit la métropole, et qui comprenoit autrefois une portion considérable de l'Afrique centrale et méridionale, l'idolâtrie ressembloit, en plusieurs points, à celle de l'Égypte. On y reconnoissoit des dieux de différens ordres, les uns immortels, et les autres mortels (3). Les Éthio-

<sup>»</sup> malin me pousse à l'accomplir. » Page 33 du Mss.—« On appelle

<sup>»</sup> généralement Endouri tous ces êtres que les hommes adorent sans

les voir ni les entendre, et à la place desquels ils mettent, pour
 leur sacrifier, une image qui les représente. » Dictionn. Mandchon.

<sup>(1)</sup> Histor. Japon., lib. 111, cap. I et II.

<sup>(2)</sup> Voyez, outre Kompfer, l'Hist. du Japon par le P. Charlevoix, la Vie de saint Frunçois-Xavier par le P. Bouhours. les Lettres de ce saint, et l'Hist. des Huns par M. de Guignes.

<sup>(3)</sup> Θέον δε νομιζούτι τον μεν άθανατον..... τον δε Σνήτον. Strab lib. XVII, pag. 1177.

piens rendoient aussi un culte aux bienfaiteurs du pays, et aux rois, qu'on regardoit, dit Strabon, comme les gardiens et les sauveurs du peuple (1).

On adoroit en Libye le soleil et la lune, et des divinités humaines (2), entre autres Psaphon, que les Libyens déifièrent pour avoir enseigné aux oiseaux à répéter ces paroles, le grand Dieu Psaphon (3).

Les Augilites n'honoroient point d'autres dieux que les Mânes (4), c'est-à-dire, les démons inférieurs et les âmes des hommes. Les habitans de Cyrène adoroient Battus, leur premier roi (5). Ceux de l'Afrique propre, qui étoit située entre la Cyrénaïque et la Mauritanie, adoroient Mopsus, roi des Argives, parce que ce peuple, dit Apulée, n'appeloit dieux que ceux qui avoient vécu avec justice et prudence (6).

Chez les Atlantes, qui habitoient la partie occidendentale de l'Afrique, dans la Mauritanie, à Carthage, on trouve un mélange informe de divinités célestes, de démons, et de dieux humains (7).

<sup>(1)</sup> Καὶ τουτῶν τοὺς μὲν βασίλεας κοινοὺς ἀπαντῶν μὲν σωτήρας καί φύλακες. Strab. lib. XVII, pag. 1178.

<sup>(2)</sup> Herodot., lib. IV, cap. CLXXXVIII; et lib. II, cap. L.— Diod. Sicul., lib. V, p. 386, ed. Wesseling.—Lactant. Divin. Inst., lib. 1, cap. O.

<sup>(3)</sup> Maxim. Tyr. dissert. 19.

<sup>(4)</sup> Augilæ inferos tantúm colunt *Plin.*, lib. V, cap. VIII. — *Pompon. Mela*, lib. I, cap. VIII.

<sup>(5)</sup> Hérodot. lib. IV, cap. CLXI.

<sup>(6)</sup> Quippe tantum eos deos appellant, qui ex eodem numero justé ac prudenter vitæ curriculo gubernato, pro numine posteà ab hominibus proditi, fanis et cæremoniis vulgò advertuntur: ut in Bæotià Amphiaraüs, in Africà Mopsus, in Ægypto Osiris, alius aliubi gentium. De deo Socvat., tom. II, p. 689, 690. ed Delph.

<sup>7,</sup> Diodor. Sicul., lib. 111, p. 224 et seq. - Strabo, lib. XVIII,

Le fétichisme est aujourd'hui à peu près la seule religion des peuples idolâtres de l'Afrique (1). C'est le culte des mauvais esprits; aussi ils les craignent et ne les aiment pas (2). De là les affreux sacrifices si communs dans ces contrées. Dans la stupide terreur qu'inspirent des êtres malfaisans, on cherche à les apaiser avec du sang et des crimes. Il paroît que les Aschantes se croient abandonnés du Dieu de l'univers (3). Ne seroit-ce point comme une sorte de tradition terrible des descendans de Cham? « Ils pensent » que leurs fétiches ou divinités secondaires habitent » des rivières, des bois et des montagnes particuliè-» res... Le fétiche favori d'Aschantie est dans ce mo-» ment celui de la rivière Tando (4). » Outre le fétiche commun, supposé le plus puissant, chacun a ses fétiches particuliers, qu'il honore à sa manière (5).

Le culte des manitous, répandu parmi les sauvages de l'Amérique, n'est non plus que le culte des esprits (6).

p. 1189.—Justin., lib. XVIII, cap. VI.—Tertul. Apolog., cap. XXIV.—Lact., lib. 1, cap XV.—Les Carthaginois sacrificient à Amilcar Herodof., lib. VII, cap. CLXVII.

<sup>(1)</sup> Voyez Parattèle des religions, tome I, p. 703 et suiv.; Dapper Descript. de l'Afrique; et l'Histoire des Voyages.

<sup>(2)</sup> Retation de Desmarchais, p. 66. — Les Hottentots adorent la lune : ils rendent aussi des hommages religieux à un être malfaisant qu'ils reconnoissent pour l'auteur du mai, et dont ils cherchent à conjurer la malice en l'adorant. Kolbe, Relation du Cap de Bonne-Espérance; tome I, chap. VIII.

<sup>(3)</sup> Voyage dans te pays d'Aschantie, par T. E. Bowdich, trad. de l'anglois, Paris, 1819, p. 371.

<sup>(4)</sup> Ibid.

<sup>(5)</sup> Ibid., p. 377.

<sup>(6) «</sup> La plupart des Américains sont fort prévenus que ces objets » qu'ils consacrent, deviennent autant de génies ou de manitous.

Les Cemis des Insulaires étoient regardés comme les auteurs de tous les maux qui affligent la race humaine (1). Le culte qu'on leur rendoit n'avoit d'autre objet que de les apaiser (2). Plusieurs peuples du Nouveau-Monde adoroient aussi les puissances célestes, le soleil, la lune, les étoiles (3), et des dieux d'origine humaine, principalement au Mexique et au Pérou (4). Les habitans des terres australes reconnoissent également des esprits de différente nature et

p. 343.—Creuxii, Hist. Canad., p. 82 et seq.

<sup>Le nombre en est si peu déterminé, que les Iroquois les appellent
en leur langue d'un nom qui signific esprits de toutes sortes... La</sup> 

<sup>»</sup> en teur langue d'un nom qui signific esprits de toutes sortes... La » prière ordinaire des sauvages aux manitous, est pour en obtenir qu'ils » ne leur fassent point de mal.» Du culte des dieux fétiches, p.51—53.

<sup>«</sup> Un sauvage qui avoit un bouf pour maniton, convencit un jour » que ce n'étoit pas ce houf même qu'il adoroit, mais un manitou » de bouf qui étoit sous terre, et qui animoit tous les boufs. Il » convenoit aussi que ceux qui avoient un ours pour manitou » adoroient un pareil manitou d'ours. » Ibid., p. 58. — Voyez aussi Lafiteau, Les mours des sauvages améric., tome 1, p. 353. — Tableau civil et moral des Araucans, extrait du Viagero universal: Annales des voyages, de la géographie et de l'hist., tome XVI, p. 90 et suiv. Charlevoix, Hist. de la Nouvelle-France, tome [1],

<sup>(1)</sup> Oviedo, Hist. des Indes, liv. III, chap. I, p. 3. — P. Martyr. Decad., p. 102 et seq. — Robertson, Histor. of America, vol. II, book. IV, p. 166.

<sup>(2)</sup> Dn Tertre, Hist. génér. des Antilles, tome II, p. 365.—State of Virginia by a native, book III, p. 32, 33.—Bancroft, Nat. hist. of Guiana, p. 309.

<sup>(3)</sup> Lecterc, Hist. de Gaspésie, chap. IX et X.— « On a lieu d'as-» surer que le culte du soleil, de la lune et des astres, étoit le plus » général en Amérique. » Lettres américaines, par M. le comte J.-R. Carli, tome I, p. 415.

<sup>(4)</sup> Vid.M. de Humboldt; Vue des Corditères, et monumens des peuples indigènes de l'Amérique, tome 1, p. 109 et suiv.—Jean de Laët, Nov. orbis. — Garcilaso de la Vega, Hist. du Pérou et des Incas. — Parallèle des religions, tome 3. — Hist. générale des cérémonies des reuples du monde.

de différens ordres, qui ont été créés par un dieu supérieur. Ils se choisissent des patrons, des divinités tutélaires parmi les esprits célestes. Les mauvais génies sont appelés Élus malebus aux îles Carolines. Un de ces génies, nommé Merogrog, fut autrefois chassé du ciel (1).

Tel est en raccourci le tableau fidèle des religions païennes qui ont régné, ou qui règnent encore dans le monde. Il eût été facile de l'étendre; mais nous croyons avoir suffisamment prouvé, que l'idolâtrie ne fut jamais que le culte des esprits bons et mauvais (2), et le culte des hommes distingués par des qualités éclatantes, ou vénérés pour leurs bienfaits; c'est-à-dire, au fond, le culte des anges (3) et celui des saints (4).

<sup>(1)</sup> Parallèle des religions, tome I, part. I, p. 694.

<sup>(2)</sup> Les anciens Zabéens aderoient Sammaël, qu'ils regardoient comme le prince des démons. Hottinger, Hist. orient., lib. 1, cap. VIII. Et Stantley's History of Philosoph., p. 1065. Les esprits malfaisans étoient appelés Thitzimiones par les Mexicains.

<sup>(3)</sup> Il est très vraisemblable que les dieux des Grecs ont été forgés sur l'idée des anges bons et mauvais ; et de là sont venus aussi les Egregores des Hébreux, les Annedots des Chaldéens, les Ginnes, les Génies, les Eons, les Archontes, les Titans, les Géans, en un mot les dieux et les demi-dieux du paganisme. Le témoignage de Philon (dans son livre des Géans) est formel sur cet article. « Moïse, dit » cet auteur, a coutume d'appeler anges ceux que les autres philo-» sophes nomment démons. Ce sont des âmes qui volent dans l'air, » et personne, ajoute-t-il, ne doit croire que ce soit une fable; l'air » est plein d'animaux, mais ils nous sont invisibles : puisque l'air » même n'est pas visible. » Hist. de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, tome II, p. 5. — Quoique le mot δαιμων, démon, fût communément employé par les Grecs pour désigner les ministres du souverain Être, on trouve cependant le mot anges dans Platon qui appelle Némésis l'ange du jugement on de la justice de Dieu. Πασί γὰρ ἐπῖσκοπος τοῖς περί τὰ τοιαύτα ἐταγθη δίκης Νέμεσις ἄγγελος. De legib., liv. X.

<sup>(</sup>i) « Toute la religion des anciens consistoit dans le culte des

Afin de rendre cette vérité encore plus évidente, il convient de montrer qu'en adorant soit des esprits intermédiaires, soit des hommes, on ne les confondoit point avec le Dieu suprème, le vrai Dieu. La preuve la plus invincible qu'on en puisse donner, c'est que la notion de ce Dieu unique, éternel, infini, s'est toujours conservée chez tous les peuples, malgré l'outrageant oubli où le laissoit leur culte: mais comme nous n'avons pas encore établi ce fait important, et qu'il ne nous est point d'ailleurs indispensable, nous ne nous en prévaudrons pas en ce moment.

Pour éviter l'erreur où pourroit conduire une fausse interprétation des mots, observons d'abord que le nom de dieux avoit chez les anciens une signification fort étendue. On le donnoit à tous les êtres qui sembloient avoir reçu une participation plus abondante de la nature ou des perfections divines. On le trouve employé plusieurs fois en ce sens dans l'Écriture. Les esprits célestes sont appelés des dieux

démons, qu'on supposoit être, comme les Mânes et les Lares des » Romains, les âmes des hommes décédés. » Bryant's Analysis of antient Mytholog., vol. II, p. 280. — « Il y a certainement une analogie » marquée entre les dieux des païens et nos auges, entre les héros » délités et nos saints. On ne peut nier l'existence des génies » célestes que Dieu emploie dans le gouvernement du monde : il » est également certain que les auges ne sont pas d'une nature » si uifférente des hommes, que ceux-ci ne puissent leur être » associés après la mort, lorsqu'ils l'ont mérité par leur vertu. » Telle a toujours été la croyance du genre lumain ; et c'est cette » croyance défigurée et corrompue qui produisit l'idolâtrie, el » spécialement celle des Grees. » Recherches sur l'origine et la nature de l'Hellénisme, par M. l'abhé Foncber. Mêm. de l'Acad. des Inscrip., tome LXII, p. 69.

saints dans Daniel (1). L'ombre de Samuel, au livre des Rois (2); dans l'Exode et dans les Psaumes (3), des hommes, même vivans, sont aussi nommés dieux. On ne peut donc rien conclure de cette expression contre les païens, ni les blàmer toujours de l'usage qu'ils en ont fait (4), puisqu'il est incontestable qu'au moins plusieurs nations n'adoroient pas seulement les mauvais esprits, mais encore les bons.

Hest difficile de penser que l'on s'entende soi-même, quand on prétend que les païens attachoient à ces divers esprits la vraie notion de la Divinité (5). Qu'en veuille bien y réfléchir : l'unité n'entre-t-elle pas nécessairement dans cette notion? Il faudroit donc dire que les hommes croyoient à la pluralité d'un Dieu unique. A-t-on une véritable idée de ce Dieu, si on ne le conçoit pas comme infini, éternel, souverainement intelligent et indépendant? Cicéron lui-même répond que non (6). Or s'il y a quelque chose d'a-

croyoient-ils à plusieurs dieux, s'ils n'avoient pas la notion de Dieu?

<sup>(1)</sup> Daniel, cap. IV, 5, 6 et 15; et cap. V, 11 « On les frouvera » quelquefois nommés dieux dans nos Ecritures, parce qu'ils ont » en eux quelque chose de divin, » dit Origène en parlant des anges Contr. Cets., lib. V, n. 4.

<sup>(2)</sup> I. Reg. XXVIII, 13.

<sup>(3)</sup> Exod. V, 1; XXI, 6; XXII, 8 et 28. Ps. XLVI, 10. Ps. LXXXI, 1 et 6.

Vid. S. August., de Civitate Dei, lib. X, cap. XXIII, n. 1 et 2.
 Presque tous les défenseurs de cette opinion soutiement en même temps que cette notion, conservée seulement par le peuple juif, étoit perdue dans le reste du monde. Or comment les païens

<sup>(6)</sup> Deum, nisi sempiternum intelligere quì possumus? De nat deor., lib. I, cap. X. Vid. et. cap. X1 et XII.—Eschyle met cette invocation dans la bouche d'un de ses chœurs: O vous qui êtes les plus jeunes dieux! ω βετί νεώτεροι. Eumenid., scen. IX, v. 763.—Les

véré, c'est que les dieux du paganisme formoient une vaste hiérarchie de puissances limitées dans leurs attributions, et subordonnées les unes aux autres (1). Comment donc auroit-on conçu chacune d'elles comme indépendante? Qu'est-ce que ces divinités supérieures et inférieures, si elles sont toutes égales, toutes infinies, si elles ne sont toutes qu'une seule et même

païens ne confondoient donc pas leurs dieux avec le Dieu suprême nécessairement éternel.

(1) L'auteur des *Vers dorés*, attribués à Pythagore, et qui paroissent être de Lysis, précepteur d'Épaminondas, divise toutes les divinités en trois classes; les dieux immortels, les héros et les démons.

λθανάπους μέν πρωτα θεούς νόμω ως διάκεινται, Τίμα.... επειθ' ήρωας άγανούς\* Τούς τε καταγθονίους σέδε δαίμονας έννομα ρέξων.

Suivant Ocellus Lucanus, il doit y avoir dans chaque division du monde une espèce régnante sur les autres; dans le ciel les dieux, l'homme sur la terre, les démons entre deux: ἐπειοῦν ακθ΄ ἐκάστην ἀποτομὴν ὑπερέχον τὶ γένος ἐντέτακται τῶν ἄλλων, ἐν μἐν οὐρανῷ τὸ τῶν ῶεῶν, ἐν θὲ γρ ἄνθρωπος, ἐν θὲ τῷ μεταρτίῳ τοπῳ δαίμονες (cap. 111, n. 4). Il parle ensuite d'un dieu unique, ὁ Θεὸς, qui a formé l'homme et lu; a donné des lois: puis il ajoute que si les hommes, recherchant la volupté pour elle-même, violent celles de ces lois qui sont relatives à la propagation du genre humain, leurs enfans livrés au vice seront des démons mêchans, κακοδαίμονες, et l'objet de la haine des familles, des hommes, des démons, des dieux et des villes (cap. IV, n. 2 et 4). Timée de Locres, qui reconnoît si formellement un Dieu suprême, unique, éternel, appelle la terre le foyer des dieux, έστία εεῶν. (cap. III, n. 1).

Qui cœlum, superi, quique regunt fretum...

Senec. Medea, v. 59, p. 12, ed. Elzevir.

« Des démons différens agissent sur les hommes, dit Phocylide;

» il y en a qui éloignent d'eux les maux. »

ἄλλ' ἀρὰ δαιμονες είσιν ἐπ' ἀνδράσιν ἄλλοτε ἄλλοι, Οἴ μὲν ἐπερχομένου κακὸν ἀνέρος ἐκλυσασθαι.

Phocyt. ap. Euseb. Prap. Evang., lib. XIII, cap. XIII, p 687.

divinité? Soyons justes envers ceux-mêmes dont nous déplorons le criminel aveuglement : jamais ils ne tombèrent dans ces énormes contradictions, et l'on peut justement douter qu'un renversement si prodigieux du sens humain, nous ne disons pas ait existé, mais soit possible.

Les écrivains qui parlent des divinités païennes, nous apprennent quels étoient le rang, les fonctions, la nature particulière de chacune d'elles. Si l'on excepte les fictions poétiques, ils ne disent rien que de conforme à l'idée qu'ils avoient, et que nous avons nous-mêmes d'esprits de différens ordres (1); et lorsqu'ils traitent des dieux, si l'on cherche dans leurs paroles la notion réelle de Dieu, loin de l'y trouver, on verra qu'elles l'excluent formellement.

Catholiques, protestans, philosophes, tous s'accordent sur ce point. « Je vais, dit Beausobre, poser des » principes que je ne prouverai pas à présent, parce » qu'au fond ils sont assez connus... Ces principes » sont 1. que les païens n'ont jamais confondu leurs » dieux célestes ou terrestres avec le Dieu suprême, » et ne leur ont jamais attribué l'indépendance et la » souveraineté. Cette observation est non seulement » juste, elle est importante. Elle détruit l'objection » qu'un philosophe moderne a poussée pour inva- » lider l'argument très solide de l'existence de Dieu, » que l'on tire du consentement des peuples. Le poly-

<sup>(1) «</sup> Les Divi des Gentils n'étoient que des démons ou des géans, et des créatures d'une autre espèce que celle des hommes, quoique ceux-ci aient été aussi adoptés parmi teurs dieux. » D'Herbelot, Biblioth. orient. art. Div., tome 1, p. 321. Paris, 1783.

» théisme, dit-on, a eu le consentement de tous les » peuples. Cela est faux dans un sens, vrai dans un » autre; mais le sens auquel cela est vrai n'affoiblit » point l'argument en question. Si par le polythéisme » on entend plusieurs dieux souverains indépendans, » il est faux que les peuples aient jamais cru plusieurs » dieux. Ils se sont accordés dans l'unité d'un Dieu » suprême. Mais si par le polythéisme on entend » plusieurs dieux subalternes, sous un Dieu suprême » et maître de tout, il est vrai qu'il y a eu un grand » consentement des peuples là-dessus. 2. Que les païens » ont bien su que ces dieux n'étoient que des intelli-» gences qui tiroient leur origine du Dieu suprême, » et qui en dépendoient comme étant ses ministres; » ou que des hommes illustres par leurs vertus et par » les services qu'ils avoient rendus au genre humain, » ou à leur patrie. 3. Qu'à l'égard de ces derniers, » les païens ont cru que ces grandes âmes, en dé-» pouillant le corps mortel dont elles étoient revêtues, » n'avoient pas dépouillé l'affection qu'elles avoient » eue pour leur patrie, ou pour le genre humain en » général. 4. Que le Dieu suprême avoit permis à ces » âmes généreuses de demeurer sur la terre pour y » veiller au salut des peuples, qui avoient été les prin-» cipaux objets de leur affection. 5. Que ces saintes » âmes habitoient dans les lieux où reposoient leurs » cendres, préférablement à tout autre, et qu'il falloit » les honorer surtout dans ces lieux là (1). »

<sup>1\</sup> Histoire de Manichée et du manichéisme, liv. 1X, chap. 1V, tome 11, page 654, 655.

Voltaire s'explique à cet égard d'une manière non moins formelle. « Les Romains reconnoissent le » Deus optimus maximus; les Grecs ont leur Zeus, » leur Dieu suprême. Toutes les autres divinités ne » sont que des êtres intermédiaires; on place des hé- » ros et des empereurs au rang des dieux, c'est-à-dire » des bienheureux. Mais il est sûr que Claude, Oc- » tave, Tibère et Caligula, ne sont pas regardés » comme les créateurs du ciel et de la terre.

» En un mot il paroît prouvé que, du temps d'Au-» guste, tous ceux qui avoient une religion recon-» noissoient un Dieu supérieur, éternel, et plusieurs » ordres de dieux secondaires, dont le culte fut ap-» pelé depuis idolâtrie (1). »

Veut-on qu'à ces preuves nous ajoutions des témoignages exprès des anciens, nous n'aurons que l'embarras du choix. Hésiode dit que les dieux naquirent en même temps que les hommes. Ceux-ci devinrent à leur tour des dieux ou des démons, par la volonté du grand Jupiter (2). Euripide fait ainsi parler les Dioscures: Après que Jupiter nous eut fait dieux (3). Ces nouveaux dieux, comme Jupiter lui-même le dit dans Ovide (4), n'étoient pas toujours jugés dignes

<sup>(1)</sup> Dictionn. philosoph., art. Religion, II e quest.

<sup>(2)</sup> Δς δμόθεν γεγάασι θεοί, θνητοί τ' ἀνθρώποι

Τοί μὲν δαίμονες είσι, διὸς μέγαλου διὰ βουλάς. Oper. et Dier., lib. 1.

<sup>(3)</sup> Επείπερ ἡμᾶς Ζεὺς ἐποίησεν Βεούς. Euripid. Helen. sub. fin., p. 554 ed. Basil.

<sup>(4)</sup> Quos quoniam nondum cœli dignamur honore, Quas dedimus certé terras habitare sinamus. Metam., lib. I,

d'être admis immédiatement dans le ciel. De là vint le culte des dieux incertains (1). Empédocle reconnoît un Dieu suprême auteur de tout ce qui est, et de tout ce qui sera, des arbres, des animaux, des hommes et des dieux (2).

- « Il y a un dieu au-dessus de la fortune, et auteur » de tous les biens, dit Platon : il est très juste de » l'honorer principalement et de le prier, comme
- » font tous les démons et les autres dieux (3). »

Des dieux qui adorent un autre dieu, qui lui adressent des prières, n'étoient pas apparemment confondus avec ce dieu à qui l'on devoit rendre un culte

Empedocl. à Frassen. cit. in Disquisit. biblic., p. 76.

Τὸν μέν οῦν ποιητήν καὶ πατέρα τοῦ δὲ παντὸς εὐρεῖν τὸ ἔργον, Καὶ εὐρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν.

Oper. tit. IX, p. 303 ed. Bipont.

<sup>(1)</sup> Dii incerti, ambigui. Varr., lib. II, de Reb. div. et human.

<sup>(2)</sup> Πάντα μεν ὅσσα τε ἦν ὅσα τ' ἐσται οπίσω Δένδρα δὲ βεβλάστηκε, καὶ ἄνερες ἡδὲ γυναῖκες Θήρες τ' οἴωνοι τε, καὶ ὑδατοθρέψμονες ἰχθῦς, Καὶ τε θεοὶ δολιχαίωνες, τιμῆσι φέριστοι.

<sup>(3)</sup> Θεὸν δ'αὐτὸν μᾶλλον ἡ τωὰ τύχην ἡγοῦμαι... τῶν ἀγαθῶν αἰτιον ἡμῶν ξυμπάντῶν... ὅν καὶ δικαίστατον, ὡς ξυμπαντες ᾶλλοι δαίμονες ἄμα κὰι βεοὶ τιμαν τε καὶ ἐύχετθαι διαφερόντως αὐτῷ. Epinom., tome IX, p. 243 et 244, Oper. ed. Bipont.—Quel est ce Dieu dont parle ici Platon? Le monde, dit-il; mais il ajoute aussitôt: Cela est absurde en un sens, et nutlement absurde dans un autre sens. Cela est absurde, si on l'entend du monde matériel; cela ne l'est pas si on l'entend du créateur de ce monde, que Platon croyoit incorporel: Plato sine corpore utlo deum vutt esse, ut Græci dicunt ἀτώματον (de Nat. deor, lib I, cap. XII). Pourquoi ne s'explique-til pas plus clairement dans le passage que nous venons de citer? Apparenment par la raison qu'il en donne lui-même dans le Timée: « Il est difficile de trouver le créateur et le père de tout ce qui est : » et quand on l'a trouvé, on ne peut pas en parler en présence de » tous les hommes. »

principal. Ailleurs Platon l'appelle le véritable seigneur de ceux qui jouissent de leur bon sens (1); et après avoir dit que la fable le nomme Saturne, il ajoute : « Sachant qu'aucun homme ne pourroit gouverner » les autres hommes avec une autorité souveraine. » sans que tout fût rempli d'orgueil et d'injustice, il o imposa aux cités pour princes et pour rois, non des hommes, mais des démons plus parfaits et plus di-» vins que nous : et de même que nous ne confions pas la conduite des troupeaux, des taureaux et des » chèvres, par exemple, à des chèvres et à des tau-» reaux, mais que nous nous réservons sur eux l'em-» pire; ainsi Dieu, ami des hommes, préposa sur » eux des démons d'une nature supérieure à la nôtre, » qui, entretenant la paix, la pudeur, la liberté, la prévenoient les désordres et les séditions, » et rendoient heureux le genre humain (2). »

Ces démons, si clairement distingués du Dieu suprême, étoient au nombre des divinités qu'adoroient les païens, et Platon lui-même recommande de ne pas négliger leur culte. Du reste, il suffit de parcourir quelques-uns de ses ouvrages, pour reconnoître combien l'idée qu'avoient les anciens de ces êtres intermédiaires, différoit de celle qu'ils se formoient du souverain maître du monde. S'ils avoient confondu ces deux notions, comment Platon auroit-il pu dire: « Invoquons Dieu de tout notre cœur, en ce moment

 <sup>(1)</sup> Τοῦ ἀληθοῦς τοῦ τῶν νοῦν ἐχόντων δεοπόζοντος Θεοῦ. De legib.
 lib. IV, tom. VIII, p. 178, cd. Bipont.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 180.

» surtout où nous entreprenons de prouver l'exis» tence des dieux (1)? » Et encore : « Si Clinias et
» tous ces vieillards vous ont persuadé que vous igno» rez entièrement ce qu'il faut penser des dieux (lors» que vous vous imaginez qu'ils regardent avec in» différence les actions des hommes), Dieu lui-même
» vous a fait une grande grâce (2). »

« Au commencement, le monde fut créé à cause » des dieux et des hommes : tout ce qu'il renferme a » été préparé pour l'usage de l'homme ; car le monde » est comme la demeure commune, ou la cité des » hommes et des dieux (3). » C'est Cicéron qui s'exprime ainsi, et l'on croit presque entendre les premières paroles de la Genèse.

Plutarque veut qu'à l'exemple de Platon, de Pythagore, de Xénocrate et de Chrysippe, qui suivoient

<sup>(1)</sup> Åγε δη, Θεὸν εἴποτε, παρακλητέον ἡμῖν, κ. τ. λ. Age igitur, modò magis, quàm unquàm, Deum omni studio invocemus, cùm deos esse diligenter demonstrare conemur. De legib. lib. X. Oper. tom. 1X, p. 85.

<sup>(2)</sup> Εὶ μὲν σε πείθει Κλινίας ὅδε καὶ ξυμπασα ἡμῶν ἤδε ἡ γερουσια, περί βεῶν ῶς οῦχ οῖσθα ὅ, τί λέγεις, καλῶς ἄν σοι ὁ Θεος αὐτὸς ξυλλαμβάνοι. Ibid., pag. 108, 109.

<sup>(3)</sup> Principio ipse mundus, deorum hominumque causă factus est : quæque in eo sunt omnia, ea parata ad fructum hominum, et inventa sunt. Est enim numdus quasi communis deorum atque hominum domus, aut urbs utrorumque (de Nat. deor., lib. 11, cap. LXII). Voulez-vous voir comment l'unité de la foi se manifeste dans l'accord de la tradition nouvelle et de la tradition antique, écoutez saint Augustin: « Omnis ergó numerus fidelium, ex hominibus commutandorum ut fiant æquales angelis Dei, adjuncti etiam ipsi angelis, qui modò non peregcinantur, sed expectant nos quando à peregrinatione redeamus, omnes simul unamdomm Dei faciunt, et unam civitatem. Enarrat. in Ps. CXXVI, ton. 1V; Oper. cel. 429,

<sup>»</sup> ed. Bened. »

en cela, dit-il, les anciens théologiens, on range Isis, Osiris, Typhon, parmi les grands démons plus robustes que les hommes, et d'une nature supérieure, quoiqu'elle ne soit pas entièrement divine. Ces démons sont, selon lui, susceptibles de changement, de plaisir, de douleur, et autres affections qui les troublent plus ou moins; car, ajoute-t-il, il y a parmi eux, comme parmi les hommes, différens degrés de vice et de vertu (1).

Qu'étoit-ce que ces démons et les dieux supérieurs, dans l'opinion des anciens? des puissances ministérielles, dit Plutarque; et remarquez la conformité de cette expression avec celle de saint Paul, qui appelle les anges des esprits administrateurs. « D'une mesme in-» telligence qui ordonne tout le monde, et d'une » mesme Providence qui a soing de les gouverner, » et des puissances ministériales sur tout ordonnées, » autres noms et autres honneurs selon la diversité » des loix ont été données, et usent les prebstres de » marques et mystères aucuns plus obscurs, autres plus » clairs, pour conduire notre entendement à la cog-» noissance de la Divinité (2). » Presque tous les anciens philosophes ont reconnu d'une manière non moins formelle un seul Dieu infiniment supérieur aux autres dieux, qu'il avoit produits, et qui participoient à sa nature (3).

<sup>(1)</sup> Γίνονται γάρ ώς ἐν ἀνθρώποις, καὶ δαίμοτιν, ἀρετῆς διαφοραί καὶ κακίας. De Isid. et Osir., Oper. tom. II, p. 360.

<sup>(2)</sup> D'Isis et d'Osiris, traduct. d'Amyot; OEuvres mor., tome III, page 857, éd. de Vascosan.

<sup>(3)</sup> Damasius ah Huet. cit. in Alnet. quæst., üb. II, cap. IV, p. 129. Les dieux inférieurs, rangés parmi les créatures, étoient nommés

Loin que cette opinion leur fût particulière, on la retrouve chez tous les peuples, à toutes les époques. On offroit anciennement à la Chine des sacrifices à divers auges tutélaires. « Mais, dit un auteur instruit, » c'étoit dans la vue de les honorer infiniment moins » que Xam-ti, le souverain maître du monde (1). » Zoroastre enseignoit « qu'il v a un être souverain, in-» dépendant, existant par lui-même de toute éter-» nité ; et que sous cet Être souverain il y a deux an-» ges. l'un de lumière, qui est l'auteur de tout bien, » et l'autre des ténèbres, qui est l'auteur de tout » mal (2). » Une multitude d'autres anges, bons et mauvais, étoient soumis à ces deux esprits supérieurs. Telle étoit la doctrine des anciens Perses : ils croyoient que le monde est gouverné par le ministère des anges, chacun desquels a ses fonctions propres, et c'est encore aujourd'hui la croyance des Guèbres (3).

« Il paroît par les relations anciennes et modernes » de l'Inde, qu'il y a plusieurs tribus ou nations

les dieux engendrés, Θεδί δι γεννητοί, tandis que l'indépendance de tout autre principe que lui-même distinguoit le Dieu souverain, Θεδς ὁ ἀγέννητος. Diog. Laert. in Proæmio.—Apollon, dit Pindare, est né dans le temps: Εν χοδνώ δὲ γένετ' ἀπόλλων. Pindar. Carmina. Frag. tom. 111, p. 128, edit. Heyne.

<sup>(1)</sup> Morale de Confucius; Avertissem., p. 18.
(2) Prideaux, Hist. des Juifs, 1re part., liv. IV.

<sup>(3)</sup> The ancient Persians firmly believed the ministry of angels, and their superintendance over the affairs of this world (as the *Mugians* still do), and therefore assigned them distinct charges and provinces, giving their names to their months and the days of their months. *Sale*, the Koran translated, etc., vol. 1, prélim. Disc., sect. IV, p. 95; London, 1764.

mindiennes qui reconnoissent et adorent un être suprême, cause première et productrice de toutes choses: ils pensent aussi que ce dieu, trop grand pour s'abaisser jusqu'à se mêler des affaires de ce monde, qu'ils jugent trop au-dessous de lui, a créé des dieux subalternes pour en prendre soin à sa place. Ces dieux du second ordre en ont encore d'autres au-dessous d'eux, ce qui forme une hié-» rarchie divine très nombreuse : chaque dieu mérite des honneurs et un culte particulier (1). « M. Knox ayant passé vingt ans dans l'île de Ceylan, a eu occasion de connoître à fond les mœurs et la religion de ses habitans. Ils adorent plusieurs dieux, et même les mauvais génies, craignant d'être détruits par ceux-ci. Ils reconnoissent aussi un dieu suprême, qu'ils appellent le créateur du ciel » et de la terre. Ce premier être a, selon eux, des dieux inférieurs sous lui, auxquels il a donné ses ordres pour le gouvernement du monde, le maintien de l'ordre et de l'harmonie dans toutes ses parties : ils ont des prêtres et des temples pour les divinités subalternes; mais le dieu suprême n'a aucune sorte de culte (2). Il en est de même au Malabar, où ou reconnoît néanmoins une di-» vinité souveraine qui a créé le ciel et la terre, et

» qui jugera les hommes, les récompensera ou les

<sup>(1)</sup> Relation des missionnaires danois, part. II, p. 7 et suiv.— Phillip's account of religion, etc. of the people of Malabar.

<sup>(2)</sup> Leland, Nouv. démonst. évang., part. I, chap. II, tome I, page 123 et 124.

» punira, selon les bonnes ou les mauvaises œuvres
 » qu'ils auront faites (1).

» Les habitans de la Floride adorent aussi un dieu créateur de toutes choses, qu'ils nomment Okée: ils ont des prêtres qui lui offrent des sacrifices, mais ils ne pensent pas qu'il se mêle des affaires humaines; il en a remis le soin à des dieux inférieurs qui règlent tout, et auxquels, par conséquent, ils rendent un culte religieux. Le soleil et la lune sont deux des principaux dieux subalternes (2). »

Chaque nation, chaque ville, chaque famille, chaque individu même, se choisissoit, selon ses désirs ou ses craintes, un protecteur particulier parmi ces dieux multipliés à l'infini. Ges bizarres divinités qu'enfantoit incessamment la superstition, n'étoient, comme le remarque l'auteur de l'Histoire des Causes premières, « que des dieux tutélaires, des espèces de ta» lismans, de fétiches (3) ou de symboles, qu'on supposoit doués de quelque vertu secrète et mas gique, par l'attache de quelque démon ou génie, pour porter bonheur ou malheur à l'ami ou à l'ennemi: ce ne pouvoit être autre chose. Croire que des boucs, des chiens, des chats, des scarabées, de petits cailloux d'une certaine forme, des marmousets d'or ou de laiton, étoient ou pouvoient être,

(2) Leland, loc. cit., p. 127 et 129.

<sup>1)</sup> Voyages de Schoulen, tome I, page 536 et suiv.

<sup>(3)</sup> Ce nom, suivant le président de Brosses, vient du mot portugais fetisso, qui signifie chose fée, enchantée, divine, rendant des oracles.

» dans l'esprit d'aucun peuple civilisé, le plus haut » degré de la divinité, reine et maîtresse de l'univers, » c'est une erreur impossible, une absurdité qui ne » peut se trouver dans aucune tête, pensante ou non. » En un mot, ces dieux n'étoient que ce que sont » encore parmi nous les patrons révérés par les pro-» vinces, par les villes, par les bourgades (1); que

(1) Il suffit d'ouvrir les ouvrages des anciens, pour reconnoître la vérité de ce que dit ici l'abbé Le Batteux. Dans une de ses tragédies, Eschyle fait ainsi parler le chœur : « Dieux puissans, saints » et saintes de cette terre, vous qui gardez nos tours, ne livrez » pas cette ville belliqueuse à une armée d'hommes qui parlent une » langue étrangère! Écoutez les vierges, écoutez, comme il est » juste, les prières suppliantes, Génies amis de cette ville, vous » ses libérateurs, et ses protecteurs, montrez qu'elle vous est chère.

» Vous aimez le culte qu'on vous rend, défendez-le donc ; souvenez-

« vous de nos pompes sacrées et de nos sacrifices! »

1 ο παναλκεῖς Θεοί, Ι΄ ω΄ τέλειοι τέλειαί τε γας Τῶς δὲ πυργοφύλακες, Πόλιν δορίπουον μή προδώ. θ' έτεροφώνω μοι στρατώ. Κλύετε παρθένων, κλύετε πανδίκως Χειροτόνους λιτάς. ώ φίλοι δαιμονες, Λυτήριοι ἀμφιδάντες πόλιν, Δείζαθ' ώς φιλοπόλις, Μέλεσθε δ' ίερων δημίων, Μέλόμενοι δ' ἀρήξατε. Φιλοθύτων δέ τοι πόλεως δουίων Μυήστορές έστε μοι.

Septem ad Theb., scen. III. Eschyl. tragwd.; tom. 1, p. 93, ed. Schülz: Halæ, 1800. — Οτι σέδονται... καὶ τοὺς ἐγγωρίους δαίμονας. Strab. lib. XV, p. 494. — Des Bourguignons a qui saint Columban annonçoit l'Évangile, le maltraitérent, en disant: « Ce sont nos » anciens dieux, les gardiens de ce pays, qui nous ent secouru » jusqu'à ce jour. » Aleman. rerum scriptores, tom. I, p. 236, 237. — Les voyageurs adressoient des prières au dieu tutélaire du ce que sont les reliques, les images des personnes dont le nom a été consacré par la piété, avec cette différence toutefois qu'aujourd'hui l'artisan distingue le culte rendu au serviteur, de celui qu'il doit au maître, et que les païens oublioient totalement les droits du maître pour lui substituer un rival imaginaire, dont souvent le culte étoit un crime encore plus qu'une erreur (1).

Maxime de Tyr distingue expressément les dieux subalternes du Dieu suprême. «Si vous êtes trop poibles, dit-il, pour bien connoître le Père et l'auteur de toutes choses, c'est assez pour vous en ce moment d'admirer ses œuvres, et de l'adorer dans ce qu'il a fait, dans sa progéniture, qui est très nombreuse et de différentes espèces. Il y a bien plus de dieux que les poètes béotiens n'en comptent. Il n'y a pas seulement trois mille fils ou amis de Dieu; le nombre en est incompréhensible : il y en a autant qu'il y a d'étoiles au ciel et de génies dans l'éther (2). »

lieu d'où ils partoient. Ils en avoient d'autres pour les dieux, sous la protection desquels étoient les lieux par où ils passoient; d'autres enfin pour les divinités du lieu où se terminoit leur voyage. La formule de ces prières nous a été conservée dans les inscriptions, Prosalute, itu, et reditu: Hist. de l'Acad. des Inscriptions, tom 11, p. 19 et 20. Le dieu tutélaire est appelé dans Virgile, genium loci: Æneid., lib. VII, v. 136. Nullus enim locus sine genio est, dit Servius in Æneid. V.

<sup>(1)</sup> Hist. des Causes premières, par l'abbé Le Batteux, pag. 148 et 149.

<sup>(2)</sup> Maxim, Tyr. dissert. p. 18 edit. Oxon. 1677.— Vid. et. Julian. ap. Cyril. lib. IV.

Lactance, qui connoissoit parfaitement l'idolâtrie, puisqu'il y avoit été élevé, parle ainsi : « Les païens » qui admettent plusieurs dieux, disent cependant » que ces divinités subalternes président tellement à » toutes les parties de l'univers, qu'il n'y a qu'un » seul gouverneur suprême. Les autres ne sont donc » pas des dieux, mais les serviteurs ou les ministres » de ce Dieu unique, très grand et tout-puissant, » qui les a préposés pour exécuter ses volontés (†). »

Nous n'entrerons pas, sur ce sujet, dans de plus longs détails. Les témoignages qu'on vient de lire suffisent pour montrer quelle étoit l'idée que les païens avoient des êtres spirituels qu'ils adoroient sous le nom de dieux. Nous devons montrer, de plus, qu'en rendant à certains hommes les honneurs divins, ils ne cessoient pas de les reconnoître pour hommes ; et c'est un point que nous pourrions déjà regarder comme prouvé, puisque nous ne savons nous-mêmes que c'étoient véritablement des hommes que par ce que les païens nous en ont appris.

Il existoit parmi eux plusieurs histoires de ces dieux d'origine humaine. Nicagoras, Léontès, Théodore, Hippon, Diagoras, et mille autres avoient écrit leur vie avec un soin scrupuleux, dit Arnobe (2). Mais la

<sup>(1)</sup> Isti assertores deorum, ila eos præesse singulis rebus ac partibus dicunt, ut tamen unus sit rector eximius. Jám ergó cæteri dii non erunt, sed satellites, ac ministri, quos ille unus maximus, et potens omnium officiis his præficerit, ut ipsi ejus imperio, ac mutibus serviant. Lact. Divin. Instit. lib. 1, cap. 111.

<sup>(2)</sup> Possumus quidem hoc in loco omnes istos, nobis quos inducitis atque appellatis deos, homines fuisse monstrare, vel Agragam-

plus célèbre de ces histoires étoit celle d'Evhémère, de Messine, qu'Ennius traduisit en latin (1), de sorte qu'elle ne pouvoit être ignorée de presque personne (2). Il nommoit les parens des dieux, leur patrie, le lieu de leur sépulture (3), avec une grande exactitude historique (4), au jugement de Plutarque même (5). Il ne faisoit que suivre en cela les plus anciens écrivains de la Grèce (6), selon le témoignage de Lactance, auquel nous pouvons joindre celui de Cicéron, qui dit formellement que le ciel étoit presque tout entier rempli d'hommes (7).

tino Euhemero replicato...., vel Nicagoro Cyprio, vel Pellœo Leonte, vel Cyrenensi Theodoro, vel Hippone ac Diagora Meliis, vel auctoribus aliis milie, qui scrupulosæ diligentiæ curà in lucem res abditas libertate ingenua protulerunt. Arnob., lib. 1V, advers. Gentes.

(1) Cicer. de Nat. deor., lib. I, cap. XLII.

(2) Cujus libellos Ennius, clarum ut fieret cunctis, sermonem in italum transtulit. *Arnob.*, loc. sup. cit.

(3) Euhemerus, eorum natales, patrias, sepulcra dinumerat, et per provincias monstrat. *Minut. Felic. Octavius*, cap. XXI.

(i) Euhemerus omnes tales deos, non fabulosà garrulitate, sed historicà diligentià, homines fuisse mortalesque conscripsit. S. Augustiam, de Civitate Dei, lib. VI, cap VII. Vid. et. lib. VII, cap. XXVI.

(5) Εχουσιν ἀπὸ τῶν ἱστορουμὲνων βοηθειας. De Isid. et Osirid.,
 p. 359. — Plutarque regardoit cependant l'onvrage d'Evhémère comme dangereux.

(6) Omnes, qui coluntur ut dii, homines fuerunt.... Quod cum vetustissimi Græciæ scriptores, quos illi @20207025, nuncupant, tum etiam Romani, Græcos secuti et imitati docent; quorum præcipuë Euhemerus, ac noster Ennius. Lactant. de Irà Dei, cap. XI, p.152.— Herodot., lib. 1, cap. XXV.

(7) Quid! totum propé colum, ne plures persequar, nonne humano genere completum est? Si verò scrutari vetera, et ex his ea, qua scriptores Gracia prodiderunt, eruere coner; ipsi illi, majorum gentium dii qui habentur, hine à nobis profecti in cœlum reperiuntur. Quare quorum demonstrantur sepulcra in Gracià: reminis-

Janus (1), Saturne (2), Hercule (3), Bacchus (4) étoient du nombre de ces hommes qui, pour employer l'expression d'Horace, après d'éclatantes actions, furent recus dans les temples des dieux (5). « Les » premiers hommes, dit Pausanias, étoient les hôtes » et les convives des dieux, à cause de leur justice » et de leur piété : car il y a pour les bons des » récompenses certaines, et des châtimens assurés » pour les méchans. Plusieurs hommes même de-» vinrent des dieux, à qui l'on rend encore aujour-» d'hui des honneurs : tels qu'Aristée; Britomartis de » Crète; Hercule, fils d'Alcmène; Amphiaraüs, fils » d'Oïclée : Castor et Pollux..... Mais de notre » temps, où la malice règne dans toutes les villes et » par toute la terre, nul homme ne devient dieu » qu'en paroles seulement et par une adulation ou-» trée; et lorsque ces méchans quittent la vie; les

cere, quoniam es initiatus, que traduntur in mysteriis : tàm denique, quàm laté hoc pateat, intelliges. Tuscul. quæst., lib. I, cap. XII.

<sup>(1)</sup> Macrob. Satur., lib. I, cap. IX.— Ce Janus, on roy, ou demidieu qu'il fust, au premier temps fut civil et politique; ear il changea le vivre des hommes, qui avant luy estoit rude, aspre et sauvage, en manière de vivre plus hommeste, plus doulce et plus civile. Plutarque, Vie de Numa; traduct. d'Amyot, p. 262, ed. de Vascosan.

<sup>(2)</sup> Justin., lib. XLIII.—Tertul Apolog., cap. X.

<sup>(3)</sup> Pausan Corinthiac., lib. II, cap. X, p. 133 edit Kuhnii.

<sup>(4)</sup> Les habitans de Delphes croyoient posséder ses ossemens. Plutarch., de Isid. et Osir.

<sup>(5)</sup> Post ingentia facta , deorum in templa recepti. Hor. ep. , lib. I , v. 7. — Et Virgile :

» dieux courroucés leur infligent enfin la peine qu'ils
 » ont méritée (1).

On montroit dans l'île de Crète le tombeau de Jupiter (2). Nous connoissons son père et sa mère, dit un personnage de Plaute. Dans une autre pièce du même auteur, un valet, un esclave se moquoit, en présence du peuple romain, de la grand'mère, de la fille et de l'oncle de ce dieu (3), qui présidoit au Capitole; et l'on peut voir dans Tertullien jusqu'où le mépris des divinités païennes étoit porté publiquement à Rome (4).

<sup>(1)</sup> Οι γὰρ δὴ τότε ἄνθρωποι ξένοι καὶ ὁμοτράπεδοι Θεοῖς ἦταν ὑπὸ δικαιοτύνης καὶ εὐτεθείας, κ. τ. λ. Pausan., lib. VIII; pag. 457 edit. Hanoviæ, 1613.

<sup>(2)</sup> Cicer., de Nat. deor. lib. III, cap. 21.—Lucian. de Sacrificiis, tom. I, p. 367 ed. Amstelod., 1687.—Celse convient de ce fait. Origen. contr. Cels., lib. III, n. 43. On voyoit encore, au temps de Diodore, les restes de ce tombeau (Diod. lib., III, p. 230 cd. Wessel.), sur lequel Pythagore grava ce vers, que Porphyre nous a conservé,

 $<sup>\</sup>vec{\Omega}$ δε θανών κεΐται  $\vec{Z}$ άν, ὄν  $\Delta t$ α κικλήσκουσιν:

Ci-gît mort Zan, qu'on appelle Jupiter (Vit. Pythag., p. 187 ed. Cantab. 1655). Suivant Eyhémére, on lisoit cette inscription sur sa tombe: Ζάν Κρόνον Zan, fils de Kronos (Lactant. Epitome, tom. II, cap. 13, p. 10). Suidas (νος. Γίγκος) rapporte une autre épitaphe de Jupiter, qui, dit-il, ordonna en mourant qu'on l'enterrât dans l'île de Crète.

<sup>(3)</sup> Cistellaria, act. II, scen. t. — Dans le Plutus d'Aristophane, le poète se moque aussi de ce dieu nouveau, τοῦ νέου τούτου Θεοῦ. Depuis qu'il a commencé à voir, dit un des personnages, je mène la vie la plus misérable: Αφ' οῦ γὰρ ὁ Θεὸς οῦτος ἤρξατο βλέπειν, ἀδίωτον εἶναί μοι πεποίηκε τὸν βίον ( act. IV, scen. IV). Mais il me le paiera dès aujourd'hui: τὸν ἰσχυοὸν τοῦτον Θεον ἐγὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίκην. Ibid. scen. III.

<sup>(1)</sup> Cætera Iasciviæ ingenia etiam voluptatibus vestris per deorum dedecus operantur. Dispicite Lentulorum et Hostiliorum venustates, utrum mimos an deos vestros in jocis et strophis rideatis:

Hésiode représente les quatre âges des dieux et des demi-dieux de la Grèce, comme quatre générations d'hommes (1). Isis, Osiris, Hermès et plusieurs autres dieux de l'Égypte, étoient également reconnus pour hommes (2). Les prêtres égyptiens se vantoient même d'avoir les corps de tous leurs dieux. Ils ajoutoient que leurs âmes brilloient au ciel, et que c'étoient les étoiles (3).

Les peuples du nord de l'Europe brûloient ceux de leurs rois et de leurs princes, quand ils vouloient faire d'eux des divinités (4). Odin n'étoit qu'un guerrier célèbre (5); et les divinités inférieures, Froé, Met-

mæchum Anubim, et masculum Lunam, et Dianam flagellatam, et Jovis mortui testamentum recitatum, et tres Hercules famelicos irrisos. Sed et histrionum litteræ omnem fæditatem eorum designant, etc. Apologet. advers. Gentes, cap. XV.

<sup>(1)</sup> Hesiod. Oper. et Dier., lib. I.

<sup>(2)</sup> Ptutarch., De Isid. et Osir., p. 359.—Diodor. Sieut., p. 24.—Euseb. Præpar. Evang., lib. III, cap. 91.—Venus Belestica, qui avoit un temple à Alexandrie, avoit été l'esclave d'un roi d'Égypte. Plutarch. in Erotico, pag. 753.

<sup>(3)</sup> Τά μὲν σώματα παρ' ἀντοῖς κεῖτθαι καμόντα καὶ θεράπευτθαι. Plutarch. de Isid. et Osirid., p. 356.—En parlant de la pyramide de Bel, Strabon la nomme le tombcau de Bélus. Σηκος, sépulcre, signifie aussi, selon Hésychius et Suidas, un temple, et même l'adytum, on le lieu le plus secret du temple, dans lequel la divinité étoit censée résider.

<sup>(4)</sup> Reges ac principes suos fatis exutos, ut vel dii fierent, vel nter deos eveherentur, combusserunt. Olaüs Magnus Hist. de gent. Septentrion., lib. 111, cap. 1, pag. 97.

<sup>(5)</sup> Quia vivus totà Europà divinitatis titulum, quòd nulli in arte militari cederet, assecutus fuisset; hine evenisse creditur, ut Gothi..... Martem, quem deum belli putavit antiquitas, apud se dicerent progenitum. *Ibid.*, pag. 100.—Le savant William Jones pense qu'Odin et Budda on Boudha n'étoient qu'un même personnage. *Asiat. Research.*, vol. 1, pag. 511; et vol. 11, pag. 343.

hotin, etc., n'étoient non plus que des hommes éminens qui devinrent ensuite des dieux, ou, suivant l'expression d'un historien, les compagnons des dieux (1).

On étoit si éloigné de les confondre avec le Dieu suprême, qu'on les distinguoit même soigneusement des dieux célestes, immortels par leur nature, et des démons, immortels aussi, quoique d'un rang inférieur. Seulement on croyoit qu'après la mort ils étoient reçus parmi ces dieux, en récompense de leurs vertus (2). « Le culte, dit Cicéron, que la loi ordonne » de rendre aux hommes consacrés, tels qu'Hercule » et autres, indique que les âmes de tous les hommes » sont à la vérité immortelles, mais que les àmes des » hommes bons et généreux sont divines (3). » Voici les paroles mêmes de la loi des Douze-Tables citée par Cicéron : « Qu'on rende un culte aux dieux célestes, » que l'on a toujours honorés; et à ceux que leurs » mérites ont placés dans le ciel (4). »

<sup>(1)</sup> Eosque deos, vel deorum complices, autumantes. Olaüs Magnus, ubi sup.pag. 101.—Les anciens Arabes idolâtres appeloient aussi leurs divinités, Benan-Ascha, c'est-à-dire, les compagnons de Dieu. D'Herbelot, Biblioth. orient., art. Benan-Ascha, tom. 11, pag. 39; Paris, 1783.

<sup>(2)</sup> Ille qui meruit pia Virtute colum, divus Augustus,

dit Sénèque le tragique (Octavia, v. 505 et 506); et dans une autre pièce :

Communis ista pluribus causa est deis.

Hercul, fur., v. 449, pag. 250. Edit elz. vir.

<sup>(3)</sup> Quod antem ex homimm genere consecratos sicut Herenlem et exteros coli lex jubet, indicat omnium quidem animos immortales esse, sed fortium honorumque divinos. Cicer. de Legib., lib. 11.

<sup>(</sup>i) Eos qui cœlestes semper habiti colunto, et ollos quos

« On fait des dieux de certains hommes, à cause » de l'excellence de leur vertu, » dit Aristote (1). D'après un passage de Platon, il paroît mênie que cette espèce de canonisation, ou de consécration, comme l'appelle Cicéron, étoit réglée par certaines lois et accompagnée de cérémonies particulières (2). C'est à peu près ainsi qu'au Tibet, le Dalaï-Lhama subit un jugement après sa mort; et si l'on trouve que ce pontife ait vécu saintement, on l'honore avec beaucoup de pompe, après avoir renfermé son corps dans une sorte de chàsse appelée cioten (3). Il y a un grand nombre de ces cioten; « elles sont, dit un mission-» naire, l'objet du culte que chaque dévot rend à son » saint (4). » Les Japonois ont aussi des usages semblables, que tous ceux qui ont voyagé dans leur pays ont remarqués. « Leur pontife a seul le droit de faire

endo cælo merita collocaverunt, Herculem, etc.  $\mathit{Leg}$ . XII , tabul.2, sect. 4.

<sup>(1)</sup> Ε΄ξ ἀνθρώπων γίνονται θεοί δι' ἀρετῆς ὑπερθολήν.

De morib. lib. VII, c. I; Oper. tom. II, p. 63.

<sup>(2)</sup> Θεούς εἴναι πρῶτον φασὶν οὖτοι τεχνη, οὐ φυσει, κ. τ. ). Deos non naturâsed arte et legibus quibusdam constare volunt, eosque aliialios, prout singuli secum consentientes, lege sanxerunt. De legib. lib. X, tom. 1X Oper.pag. 76.—Ce passage a plus de force encore, si on le rapproche de ce que dit Servius. « Labeo in libris qui appellantur » de diis quibus origo animalis est, ait esse quædam sacra quibus » animæ humanæ vertuntur in deos qui appellantur animales, quòd » de animis fiant. » Servius in lib. III Æneid.

<sup>(3)</sup> Alphab. Tibetan., t. I, p. 249.

<sup>(4)</sup> Sono sempre in oggetto di sacrificio, o offerte divote, che fanno li divoti di tal uno de' loro santi. P. Horat. Pinnabileus. — Vid. et Hist. génér. des Foyages, tom. XXVIII, p. 364, 365.

» des apothéoses, et de consacrer des temples aux » hommes qu'ils en jugent dignes (1). »

Il existe à la Cochinchine des croyances et des usages semblables. On y rend un culte aux hommes qu'on suppose avoir vécu saintement; on les invoque comme autant d'intercesseurs auprès du Dieu suprême, mais sans jamais les confondre avec l'Être éternel et souverain (2).

(1) Essai sur l'hist, générate, et sur les mœurs et l'esprit des na-

» essence invisible. »

On voulut, continue notre voyageur, faire voir aux Cochinchinois que tant d'idoles étoient inutiles puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les Cochinchinois répondirent : Nous sommes de votre avis; mais vous devez supposer avec nous que ces idoles, rangées aux deux côtés du tempte, ne sont point les créateurs du ciel et de la terre, mais des hommes distingués par leur sainteté, que nous honorous de la même manière que vous konorez vos saints, vos apôtres, vos martyrs et vos confesseurs; on leur défère plus ou moins d'honneur, seton les degrés de vertu que l'on reconnoît en eux. Par la suite du discours ils déclarèrent encore mieux au missionnaire qu'ils concevoient Dieu comme un être invisible qui n'est point soumis à nos sens, et qui ne se peut représenter ni par images, ni par figures ; que le vide et l'obscurité qu'on voyoit entre les deux rangs d'idoles marquoit l'incompréhensibilité de la nature divine; et enfin, que toutes les idoles qui l'environnoient étoient autant d'intercesseurs auprès de l'Être suprême. L'exist. de Dieu démontrée, etc. ; tom. 11, p 127, 128.

tions, chap. CXX, tom. 111, p. 194. (2) Les peuples de la Cochinchine, dit Bullet d'après le P. Borri, adorent surtout les âmes de ceux qui étoient tenus pour saints pendant qu'ils vivoient sur la terre. Les pagodes sont ornées des idoles de ces bienheureux. Ces idoles sont rangées à droite et à gauche dans la pagode, les plus petites les premières, les moyennes ensuite, après celles-ci les plus grandes; de sorte qu'elles ressemblent assez bien à des tuyaux d'orgue. Cet ordre marque le mérite et la distinction des âmes. Au milieu de ces deux rangs d'idoles il y a un vide, et ce vide est l'endroit le plus honorable de la pagode. « On » n'y voit qu'une niche profonde et obscure qui fait entendre, dit » le jésuite italien, que le dieu qu'ils adorent et de qui dépendent » toutes les pagodes, qui ont été hommes comme nous, est d'une

Observez en outre qu'il est peu de nations qui n'aient rendu un culte aux âmes des ancêtres, et même à des hommes vivans. Rome en offre de nombreux exemples, et ce n'étoit pas seulement ses tyrans qui se firent ainsi adorer. Aurélien lui-même reçut, ou s'arrogea le titre de dieu (1). Or pense-t-on qu'on cessât de le croire homme (2)? On pouvoit donc être dieu, selon le sens qu'on attachoit souvent à ce mot, en conservant la nature humaine (3). Et le fils qui

Ος δε κεν ευοχθήσι, θεός δ' επί διδον όπάξη Και πολυκοιρανίην, επιλήθεται οθνεκα γαίαν Ποστίν επιστείδει, θνητοί δε οι είσι τοκήες. Αλλ' ύπεροπλίη και άμαρτωλήσι νόοιο Γσα Διι βρομέει, κεφαλήν δ' ύπερ αλχένας ίσχει, Και περ εων δλίγος μνάται δ' αυπηχυν Αθήνην, Πέ τιν' άντραπιτόν τεκμαίρεται Ούλυμπόν δε, Ως κε μετ' άθανάτοις έναριθμιος είλαπιναζη.

Riani fraym. Gnomici poet græci, p. 131. ed. Brunckii.

(3) On cherchoit à se consoler de la mort des personnes chères en se persuadant qu'elles étoient saintes on sauvées. C'est ainsi que Stace dit de Lucain:

Codat hictus atrox, genisque manent Jam dulces lacryn æ, dolorque fessus Quicquid fleverat anté, nunc adoret.

<sup>(1)</sup> Ou a de lui des médailles qui portent cette inscription : DEO ET DOMINO NATO AURELIANO. Carus et d'autres empereurs l'imitèrent en cela. Adrieu prenoit le titre d'Olympien , Αδριανος ελυμπιος. Vid. Spanheim de præstant. et usu numismat. antiq. Dissert. 12, p. 489.

<sup>(2)</sup> Celui à qui tout prospère, dit un ancien poèle, et à qui *Dicu* donne les richesses et l'empire sur les autres hommes, oublie que ses pieds touchent la terre et qu'il est né de pareus mortels; dans sa coupable arrogance, il imite Jupiter Tonnant, et, petit qu'il est, il dresse et élève sa tête, et supplie Minerve de lui montrer une route pour arriver à l'Olympe, afin que, compté parmi les dienv intmortels, il ait part à leurs festins.

sacrifioit aux mânes de son père, qui répandoit sur sa cendre des libations, dira-t-on qu'il le confondoit dans sa pensée avec le souverain Dieu de l'univers (1)? Non, sans doute. Le fils pieux se plaisoit à honorer, selon l'antique coutume consacrée par les lois, la mémoire de ceux qui lui avoient donné le jour. Son père, en quittant la vie, devenoit pour lui un dieu, c'est-à-dire, un être immortel désormais, heureux, saint, et qui, du ciel où il habitoit, veilloit encore sur ses enfans, écoutoit leurs vœux (2), et les environnoit de sa protection et de son amour. On avouera qu'on peut s'en rapporter au témoignage des anciens, sur ce qui concerne leurs croyances; qu'on écoute donc l'un d'eux. « Je ne sais quel destin trouble » l'esprit des mortels: semblables à des cylindres, ils » roulent çà et là, accablés d'une infinité de maux. » Père de tout ce qui existe, vous les délivreriez de » ces maux, si vous leur montriez quel est le démon » qui les inspire. Mais, prends courage, la race des » hommes est divine : lorsque, dépouillé de ton corps, » tu t'élèveras dans les régions éthérées, la mort » n'aura plus sur toi de pouvoir; tu seras un dieu » immortel et incorruptible (3). »

<sup>(1)</sup> Un trait curieux, rapporté par Cicéron, prouve que, loin de confondre les hommes divinisés ou consacrés avec le Dieu supréme, on les distinguoit soigneusement des divinités subalternes. « Nostri » quidem Publicani cum essent agri in Bœotià deorum immortalinum » excepti lege Censorià, negabant immortales esse ullos qui ali- » quandò homines fuissent. » De nat. deor., lib. 111, c. 19.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legib., lib XI, t. IX, p. 150. ed. Bipont.

<sup>(3)</sup> Τοίη μοῖρα, βροτῶν βλαπτει φρένασ. Οἱ δὲ κυλίνδροις Λλλοτ' ἐπ' ἄλλα φέρονται ἀπείρονα πήματ' ἐγοντες...

Un des principaux objets des mystères, étoit de rappeler aux initiés l'origine mortelle de la plupart des dieux (1). Nul ne pouvoit l'ignorer: aussi les premiers Pères, qui vivoient au milien des païens, qui presque tous avoient été eux-mêmes élevés dans le paganisme, provoquoient-ils avec confiance, sur ce point, le témoignage des idolàtres. « Nous attes-» tons votre conscience; qu'elle nous juge, qu'elle » nous condamne, si elle peut nier que tous vos » dieux n'aient été des hommes (2). » Ainsi parloit Tertullien; et parmi les anciens apologistes de la re-

Ζεῦ πάτερ, ἢ πολλῶν τε χαχῶν λύσειας ἄπαντας, Κ΄ν πάσιν δείξαις, ὅιῷ τῷ δαίμονι χρῶνται. Αλλὰ σὸ Βάρσει, ἐπεὶ Βείον γένος ἐστὶ βροτοῖσιν... Κ΄ν ὅ΄ ἀπολείψας σῶμα ἐς αἰθερ' ἐλεύθερον ἔλθης, Εσσεαι ἀθάνατος Βεὸς, ἄμβροτος, οὐχ ἐτι Βνητός.

Carmina aurea.

Les chrétiens mêmes ont employé le mot Dieu dans le même sens, et l'Écriture les y autorisoit. Synésius, dans un des hymnes que nous avons de lui, parle ainsi à son âme: « Monte, ne tarde » point, laisse à la terre ce qui appartient à la terre; aussitôt réunie » à ton père, tu seras un dieu. »

Ανάβαινε, μηθὲ μέλλε Χθονὶ τὰ χθονὸς λιποῖτα, Τάχα θὲ ἄν μιγεῖτα πατρὶ Θεὸς ἐν θεῷ χορευσοις.

Hymn. I, v. 131.

Ailleurs il appelle Dieu le Créateur des Dieux, Οχετηγε Θεών, Αὐτουργὲ Θεών.

Hymn. III, v. 166 et 266.

(1) Cicer. Tuscul., lib. I, c. 13; et De nat. deor., lib. I, c. 42.— Diodor. Sicul., lib. I, p. 24 ed Wess.— S. August. de Civil. Dei, lib. VIII, c. 5.—S. Cyprian. de idol. Vanit.—Julius Firmicus, p. 13.

(2) Provocamus à vobis ad conscientiam vestram. Illa nos judicet, illa nos damnet, si poterit negare omnes istos deos vestros homines fuisse. Apolog., c. X.

ligion, il n'en est pas un seul qui n'ait tenu le même

langage (1).

Pour tirer maintenant les conséquences des faits que nous venons d'établir, on voit d'abord la nécessité du culte, de l'adoration, de la prière et du sacrifice, prouvée par le consentement unanime des peuples.

Que nous offre encore l'idolâtrie de constant et d'universel? sur quoi fut-elle toujours fondée? Premièrement sur la croyance traditionnelle que le monde étoit gouverné, sous l'empire d'un Dieu suprême, par une multitude d'esprits de différens ordres : d'esprits bienfaisans, dont il importoit de rechercher la protection; et d'esprits mauvais, dont on devoit craindre la malice et la haine (2). Secondement sur la croyance également traditionnelle de l'immortalité de l'âme; on étoit persuadé que les hommes vertueux, élevés après la mort à un haut degré de gloire et de puissance, continuoient de prendre intérêt à ce qui se passoit sur la terre, et qu'il étoit utile de les invo-

de Versailles.

<sup>(1)</sup> Vid. Euseb. Prap. evang. lib. I, c. IX, p. 31; et lib. II, c. V, p. 70. Id. Demonstr. evang., lib. VIII, p. 364. — Arnob. advers. Gentes, p. 21. - Theophil. ad Autolyc., lib. I, c. 8 et seq. - Lactant. Divin. Institut. lib.1, c.14; et lib.V. c.20. - S. Cyprian. de idol. Vanit., tom. I Oper. p. 405 cd. Wirecburgi, 1782.— Tatian. orat. ad græcos, c. XXXVI, p. 30, 31 et 79 ed Worth. - Minut. Felic., c. XXII, p. 113, 114 ed. Davis. - Recognit. S. Clement. lib. X, c. XXIII et XXIV, p. 594 apud Patres apostol. tom. I ed. Clerici. - S. August. de Civit. Dei, lib. VI, c. 7; et lib. VIII, c. 5 et 16.

<sup>(2)</sup> Ou'il y ait dans le monde un certain genre d'esprits malfaisans que nous appelous des démons; outre le témoignage éclatant des Écritures divines, c'est une chose qui a été reconnue par le consentement commun de toutes les nations et de tous les peuples. Bosuet, Sermon pour le Ier dimanche de Carême, Iou. II, p. 170, éd.

quer (1). Qu'on examine tant qu'on voudra; nous le disons avec une pleine assurance, jamais on ne trouvera d'autres croyances universelles dans l'idolâtrie : et qu'est-ce que ces croyances, sinon la doctrine des anges et des saints (2); doctrine aussi ancienne que le monde, doctrine qui fait encore et qui fera perpétuellement partie du symbole de la vraie religion?

Μὴ δὲ νεκρών ὡς ς θεμένων Χῶμα νομίζεστω
Τύμβον σῶς ἀλόχου'
Θεοίτι δ' ὁμοίως
Τιμάσθω σέδας ἐμπόρων.
Καὶ τις δοχμίαν κέλευθον
Εκθαίνων, το δ' ἐρεῖ'
Δύτά ποτε προύθωνεν ἀνθρὸς,
Νῦν δ' ἐστι μάχαιρα δαίμων,
Λαῖρ ὧ πότνι', εὖ δὲ δοίης.
Τοιαί νιν προσερούσι ς ῆμαι.
Alcest. act. IV ad fin.

(2) Le mot même se trouve dans Eschyle et dans Virgile :

Sequimur te, sancte deorum,

Quisquis es.

Encid, IV, v. 576.

Id est, Sequimur te, sancte, deorum quisquis es; dit un commentateur: O saint! nous te suivons, quelque dieu que tu sois. Vid. Firgil. Oper. cum notis Abrami et vavior., p. 280. — Divus étoit l'expression ordinaire, et nous l'employens encore dans le même sens. Clément d'Alexaudrie explique selon cette pensée un passage d'Empédocle. « Si nous vivons , dit-il , dans la sainteté et dans la » justice , nons serons beureux ici-bas , et pins heureux après aveir » quitté cette vie : car nous ne le serons pas seulement pour un

<sup>(1)</sup> L'usage d'invoquer les âmes de ceux qui avoient vécu saintement, est bien marqué dans l'Alceste d'Euripide. « Ne croyez pas, » dit le chœur, que le tombeau de votre épouse soit comme les » tombes du vulgaire. Les voyageurs lui rendront un culte sem-» blable à celui des dieux; et en suivant l'oblique sentier, le passant » dira : Celle-ci mourut jadis pour son époux, et maintenant elle » est une divinité heureuse. Je vous salue, ò femme vénérable! » soyez-moi propice. Telles sont les paroles qu'on lui adressera. »

Mais allons plus avant : considérons l'idolâtrie en elle-même; dans ce qui la constituoit essentiellement.

" temps, mais nous jouirons d'un repos éternel; habitant avec 
" les autres immortels (ἀθανάτοις ἄλλοισιν), assis à la même table 
" que les héros, et partageant leur sort, dit Empédocle: " Quod 
si sancté et justé vixerimus, beati hic quidem, sed post excessum à 
vità beatiores; non qui aliquo tempore felices futuri simus, sed in 
œvum quieturi:

Unà cum superis habitantes; mensà in eàdem Qua fortes Danai, communi et sorte fruentes,

ait philosophica Empedoclis poetica. Clem. Alexand. Strom. liv. V, p. 607. — Plutarque explique plus clairement encore la doctrine des anciens, en la dégageant des ¡idées superstitieuses qu'on y mèloit. Voici ses paroles : « On dit aussi que le corps d'Alemène disparut, ainsi que l'on le portoit en sépulture, et qu'en son lieu on trouva une pierre dedaus le lict. Brief, les hommes racomptent plusieurs autres telles merveilles, où il n'y a apparence quelconque de vérité, voulant déifier la nature humaine, et l'associer aux dieux. Bien est-il vrai que ce seroit laschement et meschamment faict que de reprouver et nier la divinité de la vertu : mais aussi de vouloir mesler la terre avec le ciel, ce seroit une grande sottie. Pourtant fault-il laisser là telles fables: estant chose tout asseurée, que, comme dit Pindare,

Il n'est point de corps qui ne meure : L'ame seule vive demeure, Image de l'éternité :

» car elle est venue du ciel, et là s'en retourne : mais plus tost, » lorsque plus elle est esloignée et séparée du corps, quand elle est » nette, saincte, set qu'elle ne tient plus rien de la chair.... Pourtaut » n'est-il pas besoing de vouloir envoyer, contre la nature, le corps » des hommes vertueux, quand et leurs âmes, au ciel: ains fault » estimer et croire fermement, que leurs vertus et leurs âmes, » selon nature et selon justice divine, deviennent d'hommes, sainets, » et de saincts, demi-dieux, et de demi-dieux, après qu'ilz sont » parfaittement, comme ès sacrifices de purgation, nettoyez et pu- » rifiez, estans delivrez de toute passibilité et de toute mortalité, » ilz deviennent, non par aucune ordennance civile, mais à la » vérité et selon raison vray-semblable, dieux entiers et parfaits, » en recevant une fin très-henreuse et très-glorieuse. » Vie de Romulus, Hommes illustres, tom. 1, p. 126, 127, trad. d'Amyot., édit. de Vascosan. — « Quand un chrétien leur parle (aux Indiens)

La moindre attention suffit pour faire d'abord reconnoître qu'elle n'étoit point, à proprement parler, une religion, mais seulement un culte superstitieux : car de quoi se compose nécessairement toute religion? de dogmes, de morale et de culte. Chacune de ces trois choses prises à part n'est pas plus une religion, que l'entendement, le cœur et le corps, envisagés séparément, ne sont l'homme. Des dogmes sans culte et sans morale ne sont que des opinions philosophiques; une morale sans dogmes et sans culte, n'est ou qu'une loi arbitraire, ou que des conseils dépourvus de sanc-

<sup>»</sup> de leur dieu Ram, que les Gentils adorent, ils ne soutiennent » point qu'il est dieu, et disent seulement que c'étoit un grand roi. » dont la sainteté et le secours qu'il a donné aux hommes lui ont » acquis une communication plus particulière avec Dieu qu'aux » autres saints, et qu'ainsi ils lui portent beaucoup plus de respect. » Thevenot (Voyages des Indes, part. 111, liv. I, chap. XXXVIII), Georgi, et M. de Guignes, ont prouvé que le Fo des Chinois, le Sommona-Codom ou le Samanéen Codom des Siamois, et le Budda des Indiens, éteient le même personnage. Ouoique ces peuples lui rendent un culte religieux, ils ne le confondent pas avec l'Être suprème, éternel, incorruptible, qu'ils appellent Om. « De là, dit » M. de Guignes, cette exclamation tant de fois répétée, Omi-to » Fo; c'est-à-dire, O Fo qui procédez d'Om! » Les Siamois le nomment Prah-pondi-tchaou, le Saint d'une haute origine : Mém. de l'Acad. des Inscript., 10m. XLV, p. 537. Les livres zends contiennent des prières adressées à Zoroastre; on l'invoquoit après Ormusd et les génies célestes. « J'invoque Zoroastre, saint, pur, » grand. — Je vous prie, ô vous grand, vous terrestre Zoroastre. — » Esperteman, Destour excellent du peuple terrestre, du monde » terrestre. — Je fais izeschné (invocation) à Sapetman-Zoroastre » et à son saint et pur férouer. » Izeschné et Vispered, pag. 86, 93, 117, 148, 149. — Jescht. farv., p. 285, etc. — Gah. Evesrouth, p. 109, 110. — On voit, dans les villes de la Chine, des colléges qu'on a bâtis en l'honneur de Confucius, avec ces inscriptions et d'autres semblables : Au grand maître, A l'illustre roi des lettrés, Au saint (Morale de Confucius, p. 45).

tion; un culte sans morale et sans dogmes, n'est qu'un spectacle, des fêtes, de vaines cérémonies. Conçoit-on une religion sans dogmes, une religion sans morale, une religion sans culte? Ce seroit concevoir une contradiction manifeste. Pour former une religion, il faut donc que les dogmes, la morale et le culte, unis ensemble et dépendans l'un de l'autre, fassent un tout indissoluble.

Or le paganisme n'avoit point de symbole, point de dogmes, point d'enseignement. Il ne parloit point à la raison, et n'en exigeoit rien; il ne réclamoit sur elle aucune autorité, ne lui prescrivoit aucuns devoirs, n'entreprenoit même pas de la guider par des conseils; il l'abandonnoit à elle-même, et la laissoit, sans loi et sans règle, dans une parfaite indépendance.

Leibnitz en fait l'observation, car peu de choses ont échappé à cet esprit pénétrant. « Les païens, dit» il, avoient des cérémonies dans leur culte, mais ils
» ne connoissoient point d'articles de foi, et n'avoient
» jamais songé à dresser des formulaires de leur théo» logie dogmatique... Leurs mystères ne consistoient
» point dans des dogmes difficiles, mais dans cer» taines pratiques secrètes, où les profanes, c'est-à» dire, ceux qui n'étoient point initiés, ne devoient
» jamais assister. Ces pratiques étoient bien souvent
» ridicules et absurdes, et il falloit les cacher pour les
» garantir du mépris (1). »

TOME 3.

<sup>(1)</sup> Remarques critiques sur le système de feu M. Bayle, touchant L'accord de la bonté et de la sayesse de Dieu avec la liberté de l'homme, et l'origine du mal; toute 1, préf., Londres, 1720.

Non seulement le paganisme n'ordonnoit de croire aucun dogme, n'enseignoit aucune doctrine, mais il n'imposoit aux hommes aucune loi morale, ainsi que le remarquent Bayle (1), Locke (2), Barbeyrac (3), Leland (4), après les Pères de l'Église. Écoutons Lactance : « On n'y parle de rien qui serve à former » les mœurs et à régler la vie, on n'y cherche point » la vérité; on ne s'y occupe que des cérémonies du » culte, où l'âme n'a point de part, et qui ne regar-» dent que le corps (5).... Entièrement séparées, la » philosophie et la religion des dieux n'ont entre elles » aucune relation : autres sont les professeurs de la » sagesse, autres les pontifes de la religion; ceux-là » n'enseignent point à s'approcher des dieux, ceux-» ci n'enscignent point à régler les jugemens et la » conduite : ce qui montre que ni cette sagesse n'est » la vraie sagesse, ni cette religion la vraie reli-» gion (6). »

<sup>(1)</sup> Continuation des Pensées diverses, etc., art. XLIX.

<sup>(2)</sup> Christianisme raisonnable, etc., chap. XIV, § 11.

<sup>(3)</sup> Préface de sa traduction du Droit de la nature et des gens de Puffendorf.

<sup>(4)</sup> Nouvelle démonstrat. évangel., tome I, part. I, chap. VII.

<sup>(5)</sup> Nihil ibi disseritur quod proficiat ad mores excolendos, vitamque formandam, nec habet inquisitionem aliquam veritatis, sed tantummodò ritum colendi, qui non officio mentis, sed ministerio corporis constat. *Lactant. Instit. Divin.* lib. IV, cap. III, n. 1 et 2, ed. Cellar.

<sup>(6)</sup> Philosophia et religio deorum disjuncta sunt, longéque discreta; siquidem alii sunt professores sapientiæ, per quos utique ad deos non aditur; alii religionis antistites, per quos sapere non discitur; apparet nec illam esse veram sapientiam, nec hanc veram religionem. Ibid. n. 4.

Et saint Augustin: « Pourquoi les dieux des Genils n'ont-ils pas voulu prendre soin de corriger les
mœurs détestables de leurs adorateurs? pourquoi
ne leur ont-ils donné aucunes lois pour les aider à
bien vivre? Au lieu de cacher aux peuples qui les
servoient les préceptes de la morale, n'étoit-il pas
convenable qu'ils les en instruisissent par un enseignement public? ne devoient-ils pas, par la voix
de leurs prêtres, réprimander le vice, le menacer
du châtiment, et promettre à la vertu des récompenses? Mais qui jamais entendit rien de semblable
dans les temples des dieux (1)? »

Dénué de morale, dénué de dogmes, n'imposant aucuns devoirs ni au cœur ni à l'esprit, le paganisme, nous le répétons, n'étoit donc qu'un culte superstitieux. « Je n'y vois, dit Lactance, que de simples » rites (2). » On pouvoit être idolàtre sans nier au-

(2) Que est enim superstitio illorum deorum...? in qua nihit aliud video quam ritum ad solos digitos pertinentem? Luctum! Divin. Instit. lib. V, c, XX.

<sup>(1)</sup> Primò ipsos mores ne pessimos haberent, quarè dii eorum curare noluerunt....? cultores suos ad benè vivendum quarè nullis legibus adjuvàrunt....? Pertinebat ad consultores deos vitæ bonæ præcepta non occultare populis cultoribus suis, sed clarà prædicatione præbere: per vates etiam convenire et arguere peccantes; palàm minari pænas malè agentibus, præmia recté viventibus polliceri... Quid unquàm tale in deorum illorum templis promtà et eminenti voce concrepuit? S. Aug. de Civit. Dei, lib. II, c. IV; ibid., c. VI. Vid. et Greg. Nazianz. Orat. III, advers. Julian, t. I, p. 107, ed. Billii.—II en étoit ainsi chez tous les peuples; et sous ce rapport l'histoire parle des Tartares, comme saint Augustin parloit des Romains. « Leur culte religieux, qui ne leur enseignoit » point la morale, n'avoit point poli leurs mœurs grossières ni » adonci leur caractère àpre et sauvage comme leur climat. » Michaud, Hist. des Croisades; IVc part., liv. XIII, tome IV, p. 4.

cune vérité; ni l'existence du Dieu suprême, comme le prouve l'exemple des Juiss; ni sa providence, puisqu'elle s'exerce par le ministère des anges (1), et que tous les cultes idolâtriques étoient fondés principalement sur cette croyance vraie dont on abusoit; ni ensin les préceptes de justice, puisqu'ils ne se sont jamais perdus chez aucune nation. En servant des dieux étrangers, on outrageoit le Dieu véritable, on transgressoit le plus saint et le premier de ses commandemens, on mettoit en oubli le Créateur pour transporter à sa créature l'adoration due à lui seul, on violoit l'alliance qu'il avoit daigné contracter avec les hommes; et l'idolâtrie, fruit des passions (2), étoit un crime comme l'adultère, auquel l'Écriture la compare souvent (3), et, selon la parole de l'apôtre saint

<sup>(1)</sup> Cette doctrine est clairement enseignée dans Platon. « Pre-» mièrement, dit-il, vous m'accorderez que les dieux recompoissent » l'homme juste et l'homme injuste, et que dès lors ils aiment ce-» lui-là et haïssent celui-ci, comme nous en sommes convenus » précédemment. Or n'avouerons-nous pas aussi que les dieux » comblent de biens celui qu'ils aiment, à moius qu'une faute anté-» rieure n'attire sur lui quelque mal nécessaire? Ainsi l'on doit » penser que si l'homme juste est assujéti à la pauvreté, aux mala-» dies ou autres choses semblables qui nous paroissent des maux, » il en résultera un bien pour lui, soit de son vivant, soit après » sa mort ; car les aicux ne négligent jamais celui qui a la volonté » sincère de devenir juste, et qui, par la pratique de la vertu, » s'efforce, autant qu'il est possible à l'homme, de se rendre sem-» blable à Dieu. » Πρώτον μέν τοῦτο ἀποδώσετε... οὐ γὰρ δὴ ὑπὸ γε θεών ποτε άμελεῖσθαι ὅς ἄν προθυμεῖται ἐθέλη δίκαιος γίγνεσθαι, καὶ ἐπιτηδεύων άρετην, είς όσον δυνατόν άνθρώπω ομοίουσθαι Θεώ. Plat. de Legib. lib. I, tome VII Oper. p. 319 et 320 ed. Bipont.

<sup>(2)</sup> Qui... coluerunt et servierunt creaturæ pofiùs quàm Creatori... Proptereà tradidit illos Deus in passiones ignominiæ. *Ep. ad Rom.* 1, 25, 26.

<sup>(3)</sup> Jerem.XIII, 27.—Ezech. XXIII, 43.—Ose@ 11, 2 et alib.

Paul, une des œuvres de la chair, qui excluent du royaume de Dieu(1).

De ces considérations et des faits sur lesquels elles s'appuient, nous pourrions conclure déjà que l'idolàtrie n'avoit aucune autorité réelle. Cependant pour prévenir jusqu'au plus léger doute à cet égard, nous allons montrer qu'elle manquoit visiblement d'unité, d'universalité, de perpétuité, de sainteté, c'est-à-dire, de tous les caractères essentiels de la religion véritable, et dont la réunion forme le plus haut degré d'autorité qu'il soit possible de concevoir.

Et d'abord, pour bien comprendre jusqu'à quel point l'idolâtrie étoit dépourvue d'unité, il faut se souvenir que chaque peuple, chaque pays (2), chaque cité (3), chaque famille, et souvent chaque homme avoit ses dieux particuliers (4); comme encore au-

<sup>(1)</sup> Manifesta sunt autem opera carnis, quæ sunt: fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria, idotorum servitus, veneficia, inimicitiæ, contentiones, æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, sectæ, invidiæ, homicidia, ehrietates, comessationes, et his similia; quæ prædico vobis sicut prædixi: quoniam qui talia agunt, regnum Dei nou consequentur. Ep. ad Galat. v. 19—21.

<sup>(2)</sup> Les dieux protecteurs de chaque pays étoient les dieux indigètes dont les anciens parlent si souvent. Terre de la patrie, dieux indigètes, et vous, ô toits paternels, recevez-moi sous d'heureux auspices! dit Oreste dans Sophocle.

Ω πατρώα γη, βεοί τ' έγχωριοί, Δέξασθε μ' εύτυχούντα ταϊς δε όδοῖς, Σύτ' ὧ πατρῷον δῶμα.

Electr. v. 66-68; Sophoel. toni. II, p. 139, ed. Brunck.

<sup>(3)</sup> Constat omnes urbes in alicujus dei esse Intelâ. Macrob. Saturn. lib. 111, c. 1X, p. 323. — S. Athanas. tom. 1, p. 22, cdul. Benedict.

<sup>(4)</sup> Vid. Varro apud S. August. de Civit. Dei., lib.VIII, c. 26.—

jourd'hui chaque Nègre a son fétiche, qu'il choisit et qu'il honore selon le pur caprice de son imagination. En Égypte on tuoit sans scrupule dans une ville, l'animal qu'on adoroit dans une autre ville. Varron comptoit trois cents Jupiters (1); et il y en avoit probablement un plus grand nombre, car on donnoit ce nom à tous les hommes qu'on élevoit au rang des dieux, pour avoir ou fondé des États, ou contribué d'une manière éclatante à leur prospérité. L'âge d'or seul fournit au ciel trente mille dieux, suivant Hésiode (2). Ces dieux inconnus au reste de la terre et oubliés en Grèce même, où l'on ne voit pas qu'on leur rendît de culte, n'existoient que dans les chants d'un de ses poètes.

Le peuple des dieux, pour employer l'expression de Pline (3), n'étoit pas moins nombreux à Rome. « Notre pays, dit un autre auteur, est tellement plein

Unicuique etiam provinciæ et civitati suus Deus est, ut Syriæ Astartes, ut Arabiæ Disares, etc. Tertull. Apolog. c. XXIV.

Apud Tertull. Apolog. c. XIX. Suivant Fausanias, ce fut Cécrops qui le premier appela Jupiter le Dieu suprème. Ο μέν γλο Δία τε δινόματεν ὅπατον πρώτος. Pausan. lib. VIII, p. 456 edit. Hanov. 1613.

Τρίς γὰρ μύριοι είσιν ἐπί χθονὶ πουλυθοτείρη Λθάνατοι Ζηνός, φύλακες δυητών ἀνθρώπων Οἴρὰ φύλασσουσιν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα, Πὲρα ἐσσάμενοι, πάντη φοιτώντες ἐπ' αἶαν.

<sup>2)</sup> Ce passage d'Hésiode mérite d'ètre cité; le voici : « Les dieux » immortels de Jupiter, gardiens des hommes mortels, sont au nombre de trois myriades sur la terre féconde; répandus dans » l'air et sans cesse parcourant tous les lieux, ils observent les « cenvres justes et injustes. »

Oper, et Dier, lib. 1.

<sup>3)</sup> Major coditam populas etiam quâm hominum intelligi potest. Ulin. lib. 11 cap. VII.

"" dieu qu'un homme (1). " Que seroit-ce donc si, parcourant le monde entier, nous rappelions, même sommairement, les divinités de tant de nations différentes? L'Américain sauvage a ses dieux propres, comme l'Indien policé, et comme l'habitant de la Chine. Nulle ressemblance, nul rapport entre ces dieux divers. L'allégorie même, qui explique tout, en dénaturant tout, ne montrera jamais la moindre conformité réelle entre l'Osiris des Égyptiens, l'Adrammelech des Assyriens, le Dyonisios des Grecs, l'Irminsul des Saxons, et le Xaca des Tibetains.

Ce n'est pas tout : non seulement les dieux d'un peuple n'étoient pas ceux d'un autre peuple, mais le même peuple changeoit de dieux avec le temps, comme il arriva aux Romains, qui, à la théologie des Étrusques substituèrent peu à peu celle des Grecs. L'histoire de chaque dieu et l'idée qu'on s'en formoit changeoient également. Cette histoire, fondée sur une tradition locale qui, attestant l'origine humaine du dieu, ou le représentant comme un esprit céleste mais subordonné, ne permettoit pas qu'on le confondit avec la Divinité suprême, étoit successivement modifiée par les poètes, et l'on attachoit si peu de croyance à tous ces récits, qu'on leur donna même le nom de fables ou de mythologie (2), et que Cicéron ne craint point de s'en moquer ouvertement, et de

(2) Moθολογία, histoire fabuleuse.

<sup>(1)</sup> Utiqué nostra regio tàm præsentibus plena est numinibus, ut faciliús possis deum quám hominem invenire. Petron. Satyr.

les appeler des superstitions de vieilfe femme (1). Platon (2), Plutarque (3), Denys d'Halicarnasse (4), Pline (5), Sénèque (6), avouent qu'elles sont non seulement absurdes, mais dangereuses.

De même que chaque nation avoit ses divinités propres, elle avoit son culte particulier qui lui-même varioit sans cesse. On abandonnoit les anciens rites, on en créoit de nouveaux, qu'on abandonnoit ensuite comme les premiers. Les traditions, les croyances, les dieux, les cérémonies, tout changeoit perpétuellement (7). Combien le culte des Romains sous Numa, ne différoit-il pas du culte des Romains au temps

<sup>(1)</sup> Videtisne igitur, ut à physicis rebus, benè atque utiliter inventis, tracta ratio sit ad commentitios et fictos deos? Quæ res genuit falsas opiniones, erroresque turbulentos, et superstitiones penè aniles (de Nat. deor., lib. 11, cap. XXVII.) Cicéron semble avoir emprunté cette dernière expression d'Erratosthène le Cyrénéen, qui vivoit deux siècles avant Jésus-Christ. Il jonissoit d'une grande réputation parmi les anciens, qui l'avoient surnommé le secont Piaton; Πένταθλος, ou le vainqueur aux cinq exercices. Eratosthène accusoit Homère, Hésiode, et les antres poètes, de corrompre les croyances religieuses du peuple, et il appeloit leurs ouvrages des contes de vieilles: γραώδη μυθολογίαν. On peut voir les fragmens qui nous restent de cet auteur dans l'Uranotogia du P. Petau. Ils ont été réimprimés à Oxford en 1672, et à Amsterdam en 1703.

<sup>(2)</sup> Plat. de Rep., lib. 11, Oper. tem. VI, p. 247-250.

<sup>(3)</sup> Plutarch. de Superstit.

<sup>(4)</sup> Dionys. Halicarn. lib. 11, p. 90 et seq.

<sup>(5)</sup> *Hist. nat.* lib. II, cap. VII.

<sup>6)</sup> Senec. ap. August. de Civit. Dei lib. XI, cap X.

<sup>7)</sup> Nee modo harbari homines diversas ac nos leges sequuntu:: verum etiam qui Lyciam incolunt, et Athamantis successores qualia sacra offerunt, cum tamen Graci sint? Nos quoque andivisti, quales quondam leges circa inferias servaverimus, hostias jugulantes antequam efferretur cadaver, præficasque accersentes: et qui iis antiquiores, defunctos etiam domi sepelientes; quorum nos his tempe-

d'Auguste (1)! La politique seule avoit conservé quelques vieux usages, certaines superstitions d'aruspices et d'augures, dont le sénat se servoit pour contenir le peuple, pour suspendre ou dissoudre ses assemblées tumultueuses.

Partout on voit la même inconstance; et remarquez qu'outre le culte qu'on peut appeler national, il existoit une multitude infinie d'autres cultes, qui ne s'étendoient pas au-delà soit d'une province, soit d'une ville, soit d'une famille, et qui ne varioient pas moins que le culte commun. Un homme rêvoit un dieu, il lui élevoit un autel, y déposoit des offrandes, et voilà un culte nouveau, qu'un caprice avoit créé, qu'un autre caprice détruisoit.

Quelquefois un peuple empruntoit celui d'un autre peuple, ou voisin, ou conquis; quelquefois il lui donnoit le sien (2); plus souvent on les mélangeoit, et alors les deux peuples avoient également changé de

(2) Les Gaulois, après la conquête, adoptèrent les dieux et le culte des tromains.

ribas nitiil omninò servanus. tanumerabilia prætereà hujusmodi exempla referre possemus. *Plato*. Minos. *Oper.* tome VI, p. 128 et 129.

<sup>(1)</sup> Etiam circà deos vestros que prospecté decreverant patres vestri, iidem vos obsequentissimi rescidistis... Ubi religio? ubi veneratio majoribus debita à vobis? Habitu, vietu, instructu, sensu, ipso deniquè sermone proavis renuntiastis. Laudastis semper antiquos, sed novè de die vivitis. Tertull. Apolog. adv. gent., cap. VI.—Nec corpora modò affecta tabo, sed animos quoque multiplex religio, et pleraque externa, invasit, novos ritus sacrificandi vaticinando inferentibus in domos, quibus questui sunt capti superstitione animi, donec publicus jam pudor ad primores civitatis pervenit, cernentes in onnibus vicis sacellisque peregrina alque insolita piacula pacis deum exposeendæ. Tit. Liv. lib. IV, cap. XXX.

culte. Il arrivoit aussi que les dieux et le culte d'une nation, étoient abominables aux yeux d'une autre nation, et que le même acte qu'on regardoit comme agréable à la divinité dans un pays, passoit ailleurs pour un sacrilége (1). Ainsi l'on sacrifioit à Rome le bœuf qu'on adoroit à Memphis; la superstition, suivant ses idées inconstantes, en faisoit tantôt une victime, et tantôt un dieu (2).

En Perse, au temps des Arsacides, on comptoit soixant-dix sectes parmi les seuls disciples de Zoroastre (3). Les sectateurs de l'ancienne religion qu'il réforma n'étoient pas moins divisés entre eux (4). La même anarchie régnoit en Égypte (5). La Tartarie,

<sup>(1)</sup> Neque enim leges nostræ hostia humana sacrificare permittunt: sed nefarium est. Apud Carthaginienses autem justum sanctumque habetur. Adeò ut corum nonnulli Saturno filios litent. Plato. Minos. Oper. tome VI, p. 128 ed Bipont.

<sup>(2)</sup> Quod namque eædem animantes apud hos quidem numina, apud alios autem feræ, apud quosdam hostiæ legibus receptæ sint, certo scitis. S. Justin. Apol. II, p. 69.

<sup>(3)</sup> The Arsacides, indeed, practised the worship of the Magi; but they disgraced and polluted it with a various mixture of foreign idolatry. The memory of Zoroaster, the ancient prophet and philosopher of the Persians, was still revered in the East; but the obsolete and mysterious language, in which the Zendavesta was composed, opened a field of dispute to seventy sects, who variously explained the fundamental doctrines of their religion, and were all indifferently derided by a crowd of infidels, who rejected the divine mission and miracles of the prophet. Gibbon's History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 1, chap. 111, p. 263, Basil. 1787.

<sup>(4)</sup> Elmacin. Hist. arab. — Agathias, lib. II, initio.

<sup>(5) «</sup> Pour ce qui est des Égyptiens, personne n'ignore qu'ils étoient » divisés en un grand nombre de sectes. » Mosheim, Histoire ecclésiast. anc. et modern., tome 1, p. 90.—Voyez aussi les remarques du même auteur sur le Système intellectuei de Cudworth, dans sa traduction latine de cet ouvrage; tome 1, p. 415.

l'Inde (1), le Tibet, le Tonquin, la Chine, la Corée, le Japon (2), l'Afrique méridionale, et l'Amérique entière, offroient et offrent encore, partout où le christianisme n'est pas établi, une égale diversité de croyances et de superstitions.

Quelle confusion immense! quel épouvantable chaos de fables incohérentes, de dieux adorés des uns, abhorrés des autres; de cultes opposés; de rites qui, selon les lieux et les époques, inspiroient le respect ou l'horreur! Non, le ciel n'est pas plus éloigné de la terre que cet informe amas d'extravagances et de crimes n'est éloigné d'offrir l'apparence même de l'unité essentielle à la vraie religion.

L'absence d'une autorité générale reconnue, du moins dans la pratique, produisit peu à peu cet effroyable désordre (3). Jamais le genre humain n'oublia complètement la règle antique, mais souvent les passions le portèrent à la violer. Dès qu'on eut cessé d'obéir à la loi que proclamoit la tradition universelle,

<sup>(1)</sup> Il existe dans l'Inde un grand nombre de sectes; par exemple, celles des Vishnouites et des Isurenites. Vishnou est le dieu de ceuxià; Isuren, le dieu de ceux-ci: Alphab. Tibetan., tome I, p. 118.—

» La vaste presqu'ile de l'Inde, qui s'avance des embouchures du Nil et

» du Gauge jusqu'au milieu des îles Maldives, est peuplée de vingt

» peuples différens, dont les mœurs et les religions ne se ressemblent
pas.» Voltaire, Essai sur l'histoire génér. et sur les mœurs et l'esprit
des nations, chap. CXX, tome III, p. 200 éd. de 1756.

<sup>(2)</sup> Essai sur l'hist, génér., et sur les mœurs et l'esprit des nations, chap. CXX, tome 1H, p. 196.

<sup>(3)</sup> They were abandoned, almost without controll, to the natural working of a superstitious falley. Gibbon's History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 11, chap. XV, p. 292, Basil. 1787.

il n'exista plus aucune loi. Chacun se créa la sienne à son gré, et l'idolàtrie n'étoit qu'un culte individuel, comme le protestantisme n'est qu'une doctrine individuelle, une opinion incertaine et variable; et de même que, chez les païens, chaque homme avoit ou pouvoit avoir ses dieux et son culte particulier, chaque homme a ou peut avoir ses opinions et sa doctrine particulière chez les protestans. Nul accord entre ceux-ci, non plus qu'entre ceux-là; et la foiblesse du cœur, abandonné sans règle à lui-même, n'enfanta pas plus de cultes, ni des cultes plus monstrueux parmi les idolàtres, que la foiblesse de l'esprit, livré aussi sans règle à lui-même, n'enfante tous les jours d'opinions monstrueuses dans le protestantisme, qui n'est au fond qu'une sorte d'idolâtrie spirituelle dans laquelle l'homme, après avoir fait un dieu de sa raison, consacre et adore toutes ses pensées, comme le païen consacroit et adoroit toutes ses passions (1).

L'idolàtrie étoit également dépourvue du second caractère essentiel à la vraie religion, l'universalité; et c'est une conséquence de ce que nous venons de

Deum esse amorem, turpiter vitio favens Finxit libido; quoque liberior foret, Titulum furori ruminis falsi addidit. Natum per omnes seilicet terras vagum Erycina mittit. Ille per cedum volans Proterva tenera tela molitur manu; Reguanque tantum minimus in superis habet Vana ista demens animas ascivit sibi, Venerisque numen funit, atque arcus dei.

Sence, tragic,: Hippolyt., v. 192-200, pag. 77 cd. Elzevir.

<sup>(1)</sup> Les idolàtres cux-mèmes reconnoissoient que plusieurs de leurs dieux n'étoient que les passions humaines divinisées.

prouver : car dans une multitude presque infinie de crovances et de cultes opposés, comment chacune de ces croyances et chacun de ces cultes auroit-il pu être universel? Je ne vois d'universel qu'un crime, c'està-dire, l'oubli, non pas du vrai Dieu, mais de son culte : et encore, outre les adorateurs qu'il eut toujours parmi les nations, ce Dieu, quand l'idolâtrie s'étendit dans le monde, se réserva-t-il un peuple entier, qu'il préserva miraculeusement de la corruption. Tous les peuples d'ailleurs ne se pervertirent pas à la fois; partout l'idolàtrie suivoit les progrès de la dépravation des mœurs, et l'universalité qu'elle put réclamer justement est de même nature, et semblable, sous tous les rapports, à l'universalité des vices, qui, n'étant jamais des lois, mais la violation d'une loi, n'acquièrent jamais d'autorité en se multipliant. Des millions de meurtres sont des millions de crimes; chacun de ces crimes est individuel; ils ne créent point une autorité, une loi opposée à celle qui dit : Tu ne tueras point, et qui demeure constamment la seule loi, au jugement de tous, et de l'assassin même qu'elle condamne.

Observez d'ailleurs qu'il existe un nombre prodigieux de vices ou de délits contre la loi morale; que nul homme ne sauroit être coupable de tous les vices en même temps, ou dominé par toutes les passions, puisqu'il y en a qui s'excluent; que dès lors aucun vice ne peut être universel de fait; et qu'ainsi, même chez le peuple le plus corrompu, il est toujours condamné, non seulement par la loi éternelle de justice reconnue de tous les peuples, mais encore par l'autorité de l'exemple général.

Ce que nous disons des vices s'applique également à l'idolâtrie, qui n'est non plus qu'un coupable égarement du cœur, la violation des devoirs immédiats envers Dieu, un immense assemblage de superstitions et de faux cultes, c'est-à-dire, d'actes criminels mais différens entre eux suivant les passions qui les inspiroient. Un idolâtre adoroit tel esprit céleste, un autre tel démon malfaisant, un troisième tel être humain, selon le désir, l'espérance, ou la crainte qui le dominoit. Nul Dieu, nul culte universel (1); souvent au contraire, comme nous l'avons déjà fait observer, le culte et les dieux d'un peuple étoient en abomination à un autre peuple. La diversité des superstitions engendroit même des haines immortelles et des guerres atroces entre des villes voisines, ainsi que le remarque Juvénal au sujet de Coptos et de Tentyra (2). Dion nous apprend que de pareilles guerres étoient fréquen-

<sup>(1)</sup> Dans les Suppliantes d'Eschyle, le héraut annonçant qu'il vient au nom de Mercure, le roi des Argives lui dit : Vous parlez des dieux, et vous ne les honorez point. — J'honore, répond le héraut, les dieux des bords du Nil.

Θεοΐσιν εἰπῶν τοὺς Βεοὺς οὐδὲν σέδει. Τοὺς ἀμφὶ Νεῖλον δαὶμονας σεδίζομαι.

Eschyl. Ιχετιδες, seen. VIII, v. 901 et 902, t. I, p. 299, édit. Schütz.

<sup>(2)</sup> Inter finitimos vetus atque antiqua simultas,
Immortale odium, et munquam sanabile vulnus
Ardet adhuc Coptos et Tentyra. Summus utrinque
Inde furor vulgo, quod numiua vicinorum
Odit uterque locus, cim solos credat habendos
Esse deos, quos ipse colit.

Juvénal. satyr. XV, v. 52-58.

tes en Égypte, à cause de la multiplicité incroyable des cultes opposés (1). Les Grecs méprisoient profondément la religion des Égyptiens; et les Perses avoient conçu tant d'horreur pour celle des Grecs, qu'ils brûlèrent tous leurs temples lors de l'expédition de Xerxès en Grèce (2).

La religion des Perses eux-mêmes changea plusieurs fois. Zoroastre ou Zerdhust renversa, quoique avec difficulté (3), l'ancienne idolâtrie, et il y substitua le culte d'un Dieu unique, qu'on adoroit sous l'emblème de la lumière ou du feu. Ce culte à son tour fut aboli; à peine, sous les rois parthes, en restoit-il quelques vestiges. Artaxerxès (4) le rétablit, à l'aide d'une violente persécution (5). Peu de siècles après, les Musulmans le détruisirent de nouveau. Il subsiste encore cependant quelques débris du magisme parmi les Guèbres ou Parsis.

Plusieurs religions opposées règnent à la fois dans les différentes contrées de l'Inde. Les Brames sont di-

<sup>(1)</sup> Θρητκεύουτι τε γάρ πολλά περισσότατα ἀνθρώπων, κ. τ. λ. lpsi enim (Ægyptii) multitudine corum, quæ venerantur, numinum omnibus hominibus præpollent, et quia non est una ipsis religio universis, sed inter sese diversissimi cultus, bellis quoque ejus rei causà mutuis se impetunt. Dio. lib. VLII. Vid. et Plutarch. de Isid. et Osirid., sub fin., et Arnob. advers. Gentes.

<sup>(2)</sup> Cieer. de Legib. lib. 11, c. X.

<sup>(3)</sup> Hyde de Relig. veter. Persar., c. 23 et 24. — D'herbetot, Biblioth. orient., voce Zerdhust. — Vie de Zoroastre; dans le Zenda-vesta, tome II.

<sup>(4)</sup> Les écrivains orientaux le nomment Ardisheer Babigan.

<sup>(5)</sup> Moys. Choren., lib. 11, c. 74.—Sozomen. lib. 11, c. 1.— Hyde de Relig. vèter. Persar., c. 21.—Basnage, Hist. des Juifs, lib.VIII, c. 3.— Histoire de Perse par sir John Malcolm, tome 1, chap. VI.

visés, comme les Chaldéens l'étoient autrefois (1), en plusieurs sectes dont les unes rejettent l'authenticité et l'autorité des ouvrages reconnus par les autres (2). Il n'existe pas moins de douze sectes au Japon.

A Rome, la loi des Douze-Tables proscrivoit le culte des dieux étrangers (3); et Tite-Live fait ainsi parler le consul Posthumius: « Combien de fois, du temps » de nos pères, n'a-t-on pas enjoint aux magistrats » d'empêcher l'exercice des cultes étrangers, de » chasser du forum, du cirque et de la ville, les sa- » crificateurs et les prêtres, de rechercher et de brû- » ler les livres de divination, et d'abolir les rites et les » sacrifices qui ne seroient pas conformes à l'usage » romain! Car ces hommes, très versés en toute es- » pèce de droit divin et humain, jugeoient que rien » ne contribuoit tant à détruire la religion que de » sacrifier, non suivant la coutume du pays, mais » selon des rites étrangers (4). »

L'an de Rome 701, le sénat fit démolir le temple d'Isis et de Sérapis, et bannit de l'Italie les adorateurs

<sup>(1)</sup> Strab., lib. V .— Clerici, Philosoph. oriental. lib. I, sect. I, cap. IX et X.

<sup>(2)</sup> L'Ezour-Vedam. Addit. aux observat. prétiminaires, tome 11, p. 249.

<sup>(3)</sup> Deos peregrinos nec olunto. Cicer. de Legib., lib. II.

<sup>(4)</sup> Quoties hoc patrum avorumque ætate negotimm est magistratibus datum, ut sacra externa fieri vetarent, sacrificulos vatesque foro, circo, urbe prohiberent, vaticinos libros conquirerent comburerentque, omnem disciplinam sacrificandi, præterquâm more romano, abolerent! Judicabant enim prudentissimi viri omnis divini humanique juris, nihil, æquè dissolvendæ religionis esse, quâm ubi non patrio, sed externo ritu sacrificaretur. *Tit. Liv.* lib. XXXIX, cap. XVI.

de ces deux divinités (1), dont les autels cependant ne tardèrent pas à se relever dans la capitale de l'empire (2). Auguste relégua tous les dieux d'Égypte à une certaine distance de la ville (3), et il paroit que Tibère fut plus sévère encore (4).

Ainsi les cultes idolâtriques s'excluoient mutuellement. La tolérance civile même avoit des bornes assez étroites, comme le prouve l'exemple des Perses, des Égytiens et des Romains (5). Les païens se traitoient les uns les autres d'hommes impies ou superstitieux (6). Chaque culte particulier étoit regardé comme absurde ou comme sacrilége par les sectateurs des autres cultes, c'est-à-dire, par presque tout le genre humain. A cet égard l'idolâtrie ressembloit encore au protestantisme. De même que les protestans s'éloignent tous de la vérité, mais par différentes voies, l'un affirmant ce que l'autre nie, et niant ce

(3) Id., lib. LIII, p. 679.

<sup>(1)</sup> Dio Cass., lib. XL, p. 252.— Valer. Maxim., lib. I, c. 3.

<sup>(2)</sup> *Dio Cass.*, lib. XLVIII, p. 501.

<sup>(</sup>i) Actum et de sacris ægyptiis judaicisque pellendis. Tacit. Annat., lib. 1, c. 85.

<sup>(5)</sup> Datum indé negotium ædilibus, ut animadverterent ne qui, nisi romani dii, neu quo alio more quam patrio colerentur. Tit. Liv., lib. IV, c. XXX.— Mécène conseilloit à Auguste de haür et de punir les sectateurs des cuites étrangers, τοῦς δὲ δὰ ἔξενίξοντας περί αὐτο καὶ μισεῖ καὶ κόλαξε. Dion. Cass., lib. LH. — Dion. Halicarmass., lib. H, cap. XIX.—Mosheim, Hist. ecclésiast., Ier siècle, chap. I.

<sup>(6)</sup> Aliis alibì et arbores, et flumina, et mures, et feles, et crocodilos, et ratione carentium animantium multa colentibus; et
quidem non eadem cunctis, sed alia alibi venerantibus, ità ut in
universum impit alii aliis sint quia non cadem colant sacra:
ἄστ² ἐναι ἀσεδεις ἀλληλοίς πάντας, διὰ τὸ νη τὰ αλτὰ σέδειν. S. Justin.
αpolog. 11, p. 68 edit. Paris. 1615.

qu'il affirme; ainsi les idolâtres s'éloignent tous du vrai culte, mais non de la même manière, l'un adorant ce que l'autre déteste, et détestant ce que l'autre adore : de sorte que, si l'on consulte tous les peuples et toutes les sectes, chaque faux culte est condamné par le témoignage général des idolâtres, et chaque hérésie par le témoignage général des protestans.

Au reste, pour montrer que jamais le caractère d'universalité n'appartint au paganisme, il n'étoit pas besoin de tant de preuves. Il suffisoit de faire observer qu'une collection de cultes entièrement différens, comme un assemblage d'opinions contraires, excluent essentiellement l'idée d'universalité. Des croyances, des cultes opposés ne sauroient être universels: autrement il faudroit soutenir que des cultes incompatibles sont le même culte, que des croyances contradictoires sont une même croyance; en un mot il faudroit tomber dans un excès de folie, qu'on ne peut pas même supposer possible.

Les cultes idolâtriques, dépourvus d'universalité par rapport aux lieux, manquent encore plus visiblement d'universalité à l'égard des temps, ou du caractère de perpétuité que doit offrir la vraie religion. Ils n'étoient point au commencement, dit l'Écriture, et ils ne seront pas perpétuellement: leur fin est prompte (1): et encore: « Ils ont sacrifié aux démons, et non pas à Dieu; ils ont offert des sacrimices à des dieux qu'ils ne connoissoient pas, à des

<sup>(1)</sup> Neque enim erant ab initio, neque erunt in perpetuum.... Brevis illorum finis est inventus. 3 apient. XIV, 13 et 14.

» dieux nouveaux et récens, que leurs pères n'a-» voient point servis (1). »

Tous les monumens historiques confirment cette vérité (2), que le sceptique Hume (3), Bolingbroke (4), et un petit nombre d'autres écrivains ennemis du christianisme, ont seuls essayé d'obscurcir, en opposant à des faits prouvés des conjectures vagues et de vains raisonnemens. La tradition du monde entier nous parle d'un premier âge où régnoient la piété, la justice, avec un culte pur comme les mœurs (5), et simple comme les vertus de ces temps heureux. Les hommes déchurent peu à peu de cet état d'innocence. Livrés à leurs passions, ils cherchèrent, comme Adam après son crime, à se Cacher du Créateur, à l'oublier, et l'idolâtrie naquit.

Plus on s'éloigne de l'origine, plus la religion primitive s'altère. On voit, dans le cours des siècles, les divers cultes idolâtriques s'établir, varier, se corrompre toujours davantage, et enfin disparoître entièrement. Combien de fois, en chaque pays, ces

<sup>(1)</sup> Immolaverunt demoniis et non Deo, diis quos ignorabant; novi recentesque venerunt, quos non coluerunt patres eorum. Deuteron. XXXII, 17.

 <sup>(2)</sup> Leland, Nouvelle démonstr. évangél., tom. 1, part. I, ch. II.
 — Fabricy, Des titres primitifs de la révélation, tom. I; Disc. prélimin., pag. 43 et suiv. — Hist. de Perse par Malcolm, tom. I, p. 273.

<sup>(3)</sup> Natur. hist. of religion.

<sup>(4)</sup> Posthumous Works.

<sup>(5)</sup> L'Ezour Vedam, liv. V, ch. V; tom. II, p. 77 et 78.—Strab. lib. XV, p. 492. — Tacit. Annal. lib. III, c. XXVI. — Varro, De re rusticà, lib. I, c. 2. — Porphyr., De non esu animal., lib. IV, p. 343.

faux cultes n'ont-ils pas changé et d'objet et de forme? Des dieux nouveaux faisoient bientôt oublier les anciens, et c'est ainsi qu'à Rome on passa du culte des esprits qui président à l'univers (1), au culte des divinités humaines. Or comment ce qui changeoit sans cesse auroit-il pu être perpétuel (2)? Un culte succédoit à un autre culte, de même qu'une secte, chez les protestans, succède à une autre secte; et comme, parmi ceux-ci, il n'y a rien de perpétuel que la violation de la loi sur laquelle reposent toutes les vérités, il n'y avoit non plus rien de perpétuel parmi les idolâtres, que la violation des devoirs qui constituent le vrai culte. Les uns et les autres nous représentent un peuple qui a cessé d'obéir au pouvoir légitime, et où chacun est son propre maître. Le gouvernement, les lois, les institutions de ce peuple violateur de l'auto-

<sup>(1)</sup> Ce culte même varioit chez les diverses nations qui le conservèrent. « Les génies ou les âmes des planètes , dit Malcolm , 'sout » adorés par les Hindous , mais sous des figures absolument diffé-

<sup>»</sup> rentes de celles que leur donne le *Dabistan*. Il paroît aussi y avoir » une grande différence entre la manière dont les anciens Persans

<sup>»</sup> adoroient les planètes, et celle qui étoit en usage chez les Arabes,

<sup>»</sup> qui les adoroi<mark>ent éga</mark>lement avant l'introduction de la religion

<sup>»</sup> mahométane. » Hist. de Perse, tom. 1, p. 278, not.

<sup>(2)</sup> Le paganisme manquoit si visiblement du caractère de perpétnité, qu'Hérodote lui-même en fait la remarque. Il attribue à Homère et à Hésiode l'invention de la théogonie grecque. Ενθεν οὲ ἐγένετο ἐναττος τῶν Θεῶν, κ. τ. λ. Undè autem unusquisque deorum extiterit, an vero cuncti semper fuerint, aut quà specie, ignoràrunt usque priùs et heri, ut verè dicam. Nam Hesiodus atque Homerus (quos quadringentis et non amptiùs annis antè me opinor extitisse) illi fuère qui Græcis theogoniam fecerunt, diisque et cognomina dederunt, honoresque et artificia separaverunt, et figuras eorum designaverunt. Herodot. lib. II, c. 53.

rité, varient continuellement au gré des passions et des opinions. Rien n'est stable que le désordre; tout change, hors l'habitude et le besoin de changer toujours : c'est la perpétuité du crime et de l'anarchie.

Après avoir montré qu'aucun des trois premiers caractères essentiels à la vraie religion, l'unité, l'universalité, la perpétuité, n'appartiennent point au polythéisme, jugeroit-on encore nécessaire de prouver qu'il étoit dépourvu de sainteté? Ne seroit-ce pas profaner ce nom sacré, de supposer seulement qu'il pût jamais s'allier à celui de l'idolâtrie? Quelle loi morale, quels devoirs imposoit-elle à l'homme? Elle l'invitoit à les violer tous : elle assoupissoit la conscience par le charme enivrant de ses fètes; puis placant sur d'infâmes autels, au milieu d'un nuage d'encens, le vice couronné de fleurs, elle convoquoit les passions pour l'adorer. Voyez dans Cicéron l'affreuse peinture des divinités païennes (1). La haine, la vengeance, la volupté, l'orgueil, l'intempérance, l'avarice, chaque crime étoit un dieu, et les temples dépeuploient l'enfer (2). Qui ne connoît les mystères d'1-

<sup>(1)</sup> Irâ inflammatos et libidine furentes induxerunt deos, feccruntque ut eorum hella, prælia, pugnas, vulnera videremus; odia prætereà, dissidia, discordias, ortus, interitus, querelas, lamentationes, effusas in omni intemperantià libidines, adulteria, vincula, cum humano genere concubitus, mortalesque ex immortalibus procreatos. De nat. deor., lib. 1, c. 16. Vid. et S. Justin. apolog. 11, p. 67 et 69 ed. Paris. 1615.

<sup>(2)</sup> Est com malus spiritus fornicationis, est malus spiritus avaritia , malus spiritus superbiæ. S. Ambros. Exposit. in ps. CXVIII. serm. XX, 35.

sis (1), de Cybèle et de Bacchus? Rome même s'en effraya, et les proscrivit : mais, comme si elle n'eût redouté que les désordres commis dans l'ombre, elle célébroit au grand jour cette fête de Flore que Caton ne voulut pas troubler; et chaque année, chez les graves Romains, on immoloit à une courtisane la pudeur d'un peuple entier.

On sait par quels rites abominables les Assyriens honoroient la déesse Mylitta (2). Presque partout on mêloit le meurtre (3) à la prostitution (4). Des chants de débauche, des cris de douleur, du vin, des parfums, des larmes, du sang, la profanation de la vie et celle de la mort, voilà le culte des idoles; principe et fin de tous les maux, comme l'appelle l'Écriture sainte (5).

Ovide recommande aux jeunes tilles de ne point entrer dans les temples, si elles veulent demeurer chastes.

Quis locus est templis augustion? Harc queque vitet..... Trist., lib. 11, v. 287.

<sup>(1)</sup> Juvénal flétrit d'un seul mot cette déesse égyptienne : .

i . Aut apud Isiacæ potids sacraria lenæ..... Satyr. VI.

<sup>(2)</sup> Herodot., lib. I, c. 199. Strab., lib. XVI, p. 1081.

<sup>(3)</sup> Observations and inquiries relating to various parts of ancient history, by Jacob Bryant., p. 267 et seq.— Lust hard by hate. Milton.

<sup>(4)</sup> Lucian., De deà syrià.— Justin. lib. XVIII.— Valer. Maxim. lib. II, c. 6. — S. August. de Civit. Dei, lib. IV, cap. X.— Speneer. de Legib. Hebræor., lib. II, cap. XXII et XXIII. — Philo, Περί αναφερομένων, etc., p. 535, 536.

<sup>(5)</sup> Aut enim filios suos sacrificantes, aut obscura sacrificia facientes, aut insaniæ pienas vigilias habentes, neque vitam, neque nuptias mundas jam custodiunt, sed alius alium per invidiam occidit, aut adulterans contristat: et omnia commixta sunt, sanguis, homicidium, furtum et fictio, corruptio et infidelitas, turbatio et

Celse, dans un ouvrage consacré à l'apologie du polythéisme, avoue que le culte des démons est sujet à de graves inconvéniens; qu'il porte les hommes à la volupté, parce que les démons eux-mêmes sont sensuels et voluptueux, et n'ont de pouvoir que sur les corps (1). Porphyre dit : « qu'ils ont trompé non seu-» lement le vulgaire, mais encore des philosophes » habiles, qui, par leur éloquence, ont entraîné les » autres dans l'erreur; que ces esprits sont violens. » fourbes, dissimulés et trompeurs; qu'ils veulent se » faire rendre le culte qui n'est dû qu'aux dieux; » qu'il n'est aucune espèce de mal auquel ils ne se » plaisent (2). » L'auteur de l'Ezour-Vedam déclare encore plus expressément que l'idolâtrie détruit toutà-fait l'inclination pour la vertu (3): et aussi la regarde-t-il comme le plus grand des crimes (4).

On s'effraie avec raison d'un égarement si prodigieux; toute la corruption du cœur humain s'y montre à découvert; et quand on vient à considérer ce mélange épouvantable de dissolution et de barbarie, de rites impurs et de sacrifices atroces, l'àme consternée détourne ses regards de cette vaste scène d'horreur, et, se persuadant à peine qu'un pareil excès de dépra-

perjurium, tumultus bonorum, Dei immemoratio, animarum inquinatio, nativitatis immutatio, nuptiarum inconstantia, inordinatio mœchiæ et impudicitiæ. Infandorum enim idolorum cultura, omnis mali causa est et initium et finis.  $Sapient.\ XIV$ , 23 — 27.

<sup>(1)</sup> Origen. contr. Cels., lib. VIII, n. 60.

<sup>(2)</sup> Porphyr. de Abstin. II.

<sup>(3)</sup> L'Ezour-Vedam, liv. IV, ch. I, tom. II, p. 5.

<sup>(4)</sup> Ibid. liv. VI, ch. 111, p. 91.

vation soit possible, dans son effroi, elle croit avoir eu comme une vision de l'enfer.

Cependant cette corruption toujours la même, et que le christianisme seul contient, existe encore sous nos yeux, et forme, au sein même des peuples éclairés par la vraie religion, cet éternel combat du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, qui durera autant que le monde. On ne le remarque pas assez : qu'est-ce qu'un homme sensuel, orgueilleux, libertin, vindicatif, avare? C'est un homme qui oublie Dieu en violant sa loi, qui le nie par ses œuvres, qui met sa passion à la place de Dieu (1), qui l'adore dans son cœur, et lui sacrifie tout ce qu'elle demande, et la vie même de son semblable. L'intempérance, la débauche, le meurtre, tel est encore aujourd'hui le culte de cet idolâtre : et l'idolâtrie publique n'est qu'une grande manifestation de cette idolâtrie intérieure dont chaque homme a le germe en soi. Nous sommes tous tentés ; qui ne le sait? Les anciens rapportant aux puissances invisibles, dont l'existence leur étoit connue par la tradition, tout ce qu'ils sentoient de bon ou de mauvais en eux-mêmes, adorèrent ces divers esprits, et rendirent sous leur nom un culte à leurs propres vices: maintenant l'homme foible ou pervers leur rend un culte direct; ses désirs invoquent le mal que des êtres malfaisans suggèrent à sa pensée, et ses sens l'accomplissent. Les dieux, les victimes, le fond des rites, tout est semblable. Au milieu même des chré-

<sup>(1)</sup> Quorum deus vente est. Ep. ad Philip, X, 19.

tiens, l'enfer a encore son culte. Mais sous le paganisme, la vraie religion proscrite par l'autorité publique, célébroit ses mystères de paix et de vertu dans l'obscurité des catacombes, ou d'une église solitaire : sous la vraie religion, l'idolâtrie proscrite par l'autorité publique, célèbre ses mystères de crime et d'infamie dans le secret d'une retraite obscure, ou dans les ténèbres plus profondes du cœur de l'homme. Il n'y a de différence que l'ordre où se présentent ces deux religions dans la société; elles ont

changé de place, voilà tout.

On ne doit pas croire cependant que l'idolàtrie, dont nous venons de peindre les derniers excès, ait été toujours et chez tous les peuples également abominable. Elle alloit se corrompant sans cesse, comme tout ce qui est mauvais dans son principe. Mais les honneurs que d'abord on rendit aux esprits célestes, n'étoient certainement pas un désordre aussi profond que le culte exécrable des génies du mal. Il n'en est pas moins vrai que, quelque distinction qu'on établisse entre les divers genres d'idolàtrie, toute idolàtrie est un crime énorme, un crime direct contre Dieu, que non seulement elle laisse dans l'oubli, mais qu'elle outrage doublement, et par la violation du premier de ses préceptes, et par le renversement de l'ordre éternel, qui veut que la pensée, l'amour, l'adoration, la prière, remontent à la source de toute puissance, de toute intelligence, et de tout bien. Se séparer de l'Être infini , c'est se séparer de la lumière , de la vérité , de la vie. Transgresser le commandement sur lequel est fondée la société de Dieu et de l'homme, c'est rompre cette société, c'est dire au Pouvoir suprême : Nous ne sommes plus tes sujets, nous ne voulons plus l'être ; nous avons élu un autre roi. Transporter à la créature la gloire du Créateur, c'est adorer le néant (1), c'est tenter de lui rendre la souveraineté de l'univers, qu'uné parole du Tout-Puissant lui ôta ; c'est dégrader l'auteur de l'homme, et l'homme même, l'homme si grand par sa nature qu'il ne doit se prosterner que devant Dieu. Que de crimes dans un seul crime ! et qui oseroit s'étonner des châtimens dont l'Écriture menace les idolàtres, et de l'anathème que prononce contre eux le Dieu trois fois saint?

Nous pourrions encore faire observer comment l'idolàtrie en assujétissant l'homme aux sens, en fixant son esprit sur les objets matériels, arrête le développement de l'intelligence, et forme un obstacle invincible au perfectionnement de la société: mais ces considérations nous entraîneroient trop loin. Il suffit d'avoir montré que tout ce qu'il y a d'universel dans l'idolatrie est vrai, et fondé sur une tradition qui remonte à l'origine du genre humain; que dans ce qu'elle a de faux, elle manque et a toujours manqué des caractères essentiels de la véritable religion, d'unité, d'universalité, de perpétuité, de sainteté. Nous prouverons maintenant que ces caractères appartiennent tous au christianisme, et n'ont jamais un seul moment cessé de lui appartenir.

<sup>(1)</sup> Confiduat in nihilo, et sequenter vanitates. Is. 1, 1X, 4.

O Dieu, qui êtes un, infini, éternel, saint! du fond de votre être incompréhensible, daignez abaisser vos regards sur un foible mortel qui essaie en tremblant de défendre votre immuable vérité contre l'erreur qui la combat, et l'impiété qui la blasphème. De moi-même je ne sais rien, je ne peux rien: faites descendre jusqu'à moi un rayon de votre lumière : pénétrez-moi de cette force qui subjugue les âmes rebelles, de cette ardente charité qui les persuade et les attendrit. Ce n'est pas pour moi que je demande à connoître davantage, à voir plus clairement ce que, par votre grâce, je crois déjà d'une foi inébranlable; mais puisque, choisissant ce qu'il y a d'insensé selon le monde pour confondre les sages, et ce qu'il y a de foible selon le monde pour confondre les forts (1), vous m'avez donné le désir de ranimer cette foi languissante dans les uns, presque éteinte dans les autres, donnez aussi à ma raison, si débile et si incertaine, l'appui qu'elle implore de vous, et à mes paroles la vertu qui les rendra puissantes sur les cœurs, et fécondes pour le ciel.

<sup>(1)</sup> Quæ stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes; etinfirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia. *Ep. I ad. Cor.* I, 27.

## CHAPITRE XXV.

L'unité est un caractère du christianisme.

L'unité qui selon la pensée profonde de saint Augustin, est la forme de tout ce qui est beau (1), est aussi le caractère de tout ce qui est vrai, parce que la vérité est la beauté par excellence. Et c'est pourquoi dans l'unité souveraine et la vérité infinie, dans Celui qui est, tout est immuable, rien ne varie; et dans l'ensemble de ses œuvres rien ne varie non plus, rien ne change, mais tout se développe suivant des lois constantes, ou par l'efficace de la volonté perpétuellement une du Tout-Puissant. Ce développement, que nulle force ne sauroit arrêter ni suspendre, donne à la création quelque chose d'infini, et la rend digne de Dieu, dont l'action n'a pas plus de limites que sa pensée n'a de bornes. Et comme tout se développe simultanément, l'unité demeure inaltérable; ce sont les mêmes êtres, mais plus parfaits. Ainsi le germe devient arbre ; ainsi l'homme passe de l'enfance à l'âge de raison : et s'il ne dérange pas l'ordre en violant les lois de sa nature, il continue éternellement de croître en intelligence, en bonheur, en perfec-

<sup>(1)</sup> Chim autem omne quod esse dicimus, in quanthm manet dicamus, et in quanthm umm est, omnis porrò pulchritudinis forma unitas. S. Aug., Ep. XVIII ad Cwlestin., tom. 11, col. 23, ed. Benedict.

tions de toute espèce, sans cesser d'être homme et le même homme.

Toujours la même aussi, toujours une, la vraie religion devoit également, selon les desseins de Dieu, se développer dans le progrès des temps. Et qui pourroit assigner un terme à ce magnifique développement, à cette sublime manifestation de l'Être infini, de sa vérité et de son amour, puisque le culte ineffable que les justes rendront à jamais au Très-Haut dans la vie future, n'est que la consommation du culte que ces mêmes justes lui rendent dans la vie présente (1)? L'adoration commence sur la terre, et, se prolongeant dans les cieux, s'élève, s'étend, se dilate, pour ainsi dire, comme la félicité des élus, pour remplir l'éternité.

Les païens mêmes ont reconnu l'unité nécessaire de la loi divine; et Cicéron, dans un passage qu'on ne lit point sans étonnement, annonce d'une manière si formelle le développement qu'elle devoit recevoir un jour, que Lactance, qui nous a conservé ce merveilleux passage, semble y voir une sorte d'inspiration céleste et de prévision prophétique.

« La loi véritable est la droite raison conforme à la » nature, loi répandue dans tout le genre humain, » loi constante, éternelle, qui rappelle au devoir par » ses commandemens, qui détourne du mal par ses

<sup>(1)</sup> Scit utique esse æternas leges, et eas omnes se in illo sæculi sæculo custoditurum esse confidit: quia ea quæ per umbram sunt constituta, in hoc mune sæculo semper observet. S. Hilar., tract. in CI'III psal., littera I'I, n. 8 Oper. col. 281 edit. Benedict.

» défenses, et qui, soit qu'elle défende, soit qu'elle commande, est toujours écoutée des gens de bien, et méprisée des méchans. Substituer à cette loi une » autre loi, est une impiété; il n'est permis d'y déro-» ger en rien, et l'on ne peut l'abroger entièrement. Nous ne pouvons être déliés de cette loi ni par le sénat, ni par le peuple. Elle n'a pas besoin d'un autre interprète qui l'explique; il n'y aura point une autre loi à Rome, une autre à Athènes, une autre maintenant, une autre après : mais une même loi, éternelle et immuable, régira tous les peuples, dans tous les temps; et celui qui a porté, manifesté, promulgué cette loi, Dicu sera le seul maître commun et le souverain monarque de tous : qui-» conque refusera de lui obéir se fuira lui-même, et, » renonçant à la nature humaine, par cela même il » subira de très grandes peines, quand il échappe-» roit à ce qu'on appelle ici-bas des supplices (1). » Chose remarquable: les brachmanes avoient aussi une tradition semblable, fondée sur une ancienne prophétie. Ils disoient comme Cicéron, qu'il viendroit

<sup>(1)</sup> Suscipienda igitur Dei lex est, quæ nos ad hoc iter dirigat, illa sancta, illa cœlestis, quam M. Tullius, in libro de Republicà tertio, penè divinà voce depinxit, cujus ego, ne plura dicerem, verba subjeci. « Est quidem vera lex recta ratio naturæ congruens, » diffusa in omnes, constans, sempiterna, quæ vocet ad officium » jubendo, vetando a fraude deterreat: quæ tamen neque probos » frustrà jubet, aut vetat, nec improbos jubendo, aut vetando » movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hàc alim quid licet, neque tota abrogari potest. Nec verò aut per senatum, » aut per populum solvi hàc lege possumus. Neque est quærendus » explanator, aut interpres ejus alius. Nec erit alia lex Romæ, alia » Athenis, alia nunc, alia postbàc, sed et omnes gentes, et omni

un temps où une seule loi règneroit par toute la terre (1).

Il n'est pas jusqu'à Celse qui n'ait senti que la vraie religion devoit être une : il forme le vœu que toutes les nations de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, se réunissent sous la même loi; mais, ne voulant pas se soumettre au maître commun, au souverain monarque dont parle Cicéron, et n'ayant plus dès lors aucune règle, il juge avec raison cette unité impossible (2).

Saint Augustin en montre admirablement la nécessité, dans son livre De la vraie religion, et prouve qu'elle est la base de l'autorité, comme l'autorité est le fondement de la foi. Qui que nous soyons, et quelles que soient nos pensées particulières, faisons

<sup>»</sup> tempore una lex , et sempiterna , et immutabilis continebit ;

<sup>»</sup> unusque erit communis quasi magister, et imperator omnium » Deus: ille huius legis inventor, disceptator, lator, cui qui non

<sup>»</sup> parebit ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso

<sup>»</sup> luet maximas pænas, etiam si cætera supplicia, quæ putantur,

<sup>»</sup> effugerit. » Quis sacramentum Dei sciens tam significanter enarrare legem Dei possit, quam illam homo longe à veritatis notitia remotus expressit? Ego verò eos qui vera imprudenter loquuntur sic habendos puto, tanquam divinent spiritu aliquo instincti. Lactant. Divin. Instit., lib. VI, cap. VIII.

<sup>(1)</sup> Decalogum quoque suum habent brachmanes Mosaici plané consimilem, ejusque accuratas interpretationes, quibus inesse aiunt vaticinium illud, fore aliquando ut unica lex ubique vigeat. *Alnetan. quæst.*, lib. II, cap. XII, n. 19, p. 214,215.

<sup>(2)</sup> Origen. contr. Cels., lib. VIII, n. 71. Rousseau, qui n'a guère fait que rajeunir les objections de Celse contre le christianisme, avoue comme lui que s'il existe une vraie religion, elle doit être une. « Parmi tant de religions diverses qui se proscrivent et s'exneuent mutuellement, une seule est la bonne; si tant est qu'une le m soit. » Émile, tom. III, p. 25.

silence, écoutons avec respect ce puissant génie, dont les paroles, vénérées des siècles et consacrées par l'approbation de l'Église, sont comme la voix de la tradition.

« L'autorité exige la foi, et prépare l'homme à la » raison. La raison le conduit à l'intelligence et à la » connoissance. Cependant la raison n'est pas entiè-» rement séparée de l'autorité, lorsque l'on examine » qui l'on doit croire; et certes la plus haute autorité est celle de la vérité même déjà clairement connue... Comme donc la divine Providence ne veille pas seulement sur chaque homme individuellement, mais pourvoit au salut du genre humain par des moyens extérieurs et publics..., elle a voulu que cette dernière dispensation fût connue par l'histoire et par les prophéties. Dans les choses du temps, soit passées, soit futures, la foi consiste » moins à comprendre qu'à croire. Mais il est de notre devoir de considérer à quels hommes et à » quels livres nous devons croire, peur rendre à Dieu » le culte véritable, qui est l'unique voie du salut. A cet égard la première chose qui se présente à examiner, est de savoir qui nous croirons, ou ceux » qui nous engagent à servir plusieurs dieux, ou » ceux qui nous pressent de n'adorer qu'un Dieu. Or qui pourroit douter qu'on ne doive suivre de » préférence ceux qui nous appellent au culte d'un seul » Dieu, surtout lorsque ceux qui en adorent plusieurs » conviennent tous que ce Dieu unique est le Seigneur et » le souverain maître de tous les autres...Premièrement

on doit suivre ceux qui disent qu'on ne doit rendre de culte qu'au Dieu unique, suprême, et seul véritablement Dieu... Car de même que, dans l'ordre des choses naturelles, la plus grande autorité est l'autorité une qui ramène tout à l'unité, et que dans le genre humain la multitude n'a de puissance que par son union, ou par l'accord des sentimens; ainsi dans la religion l'autorité de ceux qui nous rappellent à l'unité, est la plus grande et la plus digne de foi (1). »

Or la religion chrétienne est la seule qui prétende à cette unité nécessaire, la seule qui réclame ce ca-

<sup>(1)</sup> Auctoritas fidem flagitat, et rationi præparat hominem. Ratio ad intellectmu, cognitionemque perducit. Quanquam neque auctoritatem ratio penitus 'deserit', cum consideratur cui sit credendum : et certé summa est ipsius jam cognitæ atque perspicné cognitæ veritatis auctoritas... Quoniam igitur divina Providentia, non solum singulis hominibus quasi privatim, sed universo generi humano tanquam publicè consulit quid cum singulis agatur, Deus qui agit atque ipsi cum quibus agitur sciunt. Quid autem agatur cum genere humano, per historiam commendari voluit, et per prophetiam. Temporalium autem rerum fides, sive præteritarum, sive futurarum, magis credendo quam intelligendo valet. Sed nostrum est considerare, quibus vel hominibus vel libris credendum sit ad colendum recté Deum , quæ una salus est. Hujus rei prima disceptatio est , utrum iis potius credamus, qui ad multos deos, an iis qui ad unum Denm colendum nos vocant. Quis dubitet eos potissimim sequendos qui ad unum vocant, præsertim cum illi multorum cultores, de hoc uno domino cunctorum et rectore consentiant?... Priùs ergo isti sequendi sunt, qui unum Deum summum solum verum Deum, et solum colendum esse dicant.... Sicut enim in ipså rerum natura major est auctoritas unins ad unum omnia redigentis, nec in genere humano multitudinis ulla potentia est nisi consentientis, id est, unum sentientis: ita in religione qui ad unum vocant, eorum major et fide dignior esse debet auctoritas. De verà Relig. cap. XXIV et XXV, tom. 1, col. 763.

ractère essentiel de la vérité, et qui établisse sur ce fondement sa doctrine, son autorité, ses lois. Un Dieu. une foi, un baptême (1): unité de dogmes, unité de préceptes, unité de culte : voilà sa marque ineffacable. Elle est une comme Dieu; et son unité la distingue de toutes les religions fausses, comme l'unité de Dieu le distingue de toutes les fausses divinités. Et de même que Dieu n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être un, ainsi jamais la vraie religion n'a cessé ni ne cessera d'être une. On l'a toujours pu reconnoître, on la reconnoîtra toujours à ce signe éclatant qui atteste son origine céleste. Ici-bas tout change, tout s'altère; elle seule ne s'altère ni ne change point. Le temps, qui a été créé pour elle et à qui elle survivra, coule à ses pieds; et les siècles, en passant devant son trône immobile, la saluent reine de l'éternité.

Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair (2); Jésus-Christ, médiateur universel et réparateur du genre humain; Jésus-Christ par qui seul les hommes ont jamais puêtre sauvés (3), est la pierre angulaire posée dans les fondemens de Sion (4), comme parle Isaïe, c'est-à-dire, le fondement de la vraie religion, aussi bien avant qu'après l'accomplissement de la Ré-

<sup>(1)</sup> Unus dominus, una fides, unum baptisma. Ep. ad Ephes. IV, 5.
(2) Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Joan. I, 14.

<sup>(3)</sup> Hic est lapis... qui factus est in caput anguli : et non est in alio aliquo salus. Nec enim aliud nomen est sub cœlo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri. Act. IV, 11 et 12.

<sup>(4)</sup> Ideirco hæe dicit Dominus Deus: Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem, lapidem probatum, angularem, pretiosum, in fundamento fundatum. *Is. XXVIII*, 16.

demption et la publication de l'Évangile (1). Ainsi le christianisme a commencé avec le monde. « La chose » même qu'on appelle maintenant Religion chrétienne. » existoit chez les anciens, et n'a jamais cessé d'exister » depuis l'origine du genre humain, jusqu'à ce que le » Christ lui-même étant venu en la chair, on a com-» mencé à appeler chrétienne la vraie religion qui » existoit auparavant (2). » Ce sont les paroles de l'évêque d'Hippone; et Bossuet joint sa voix à celle de ce grand docteur, pour célébrer l'unité perpétuelle de la foi et du culte saint : « Vous pouvez suivre » exactement l'histoire des deux peuples, du peuple » juif et du peuple chrétien, et remarquer comme » Jésus-Christ fait l'union de l'un et de l'autre; puis-» que, attendu ou donne, il a été dans tous les temps » la consolation et l'espérance des enfans de Dieu. » Voilà donc la religion toujours uniforme, ou plutôt » toujours la même depuis l'origine du monde. On y » a toujours reconnu le même Dieu pour auteur, et le » même Christ comme sauveur du genre humain(3).» Considérons en effet la religion avant et depuis

Considérons en effet la religion avant et depuis Jésus-Christ, il sera impossible de n'en pas recon-

<sup>(1)</sup> Superædificati super fundamentum apostolorum et prophetarum, ipse summo angulari lapide Christo Jesu, in quo omnisædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino. Ep. ad Ephes. II, 20 et 21. Vid. et. Petri Ep. I, cap. II, v. 4 et seq.

<sup>(2)</sup> Ipsa res que nune christiana religio nuncupatur, erat et apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque ipse Christus veniret in carnem, unde vera religio, que jam erat, cœpit appellari christiana. S. August. Retract., lib. 1, c. XIII, n. 3; tou. 1, col. 19, ed. Benedict.

<sup>(3)</sup> Discours sur l'hist. univ., 11° part.

noître l'unité constante et parfaite. Et d'abord, pour ce qui regarde les dogmes, tout ce qui étoit de croyance universelle dans les temps qui ont précédé la paissance du Sauveur, est encore et sera toujours cru dans la société chrétienne universelle ou catholique (1): l'existence d'un seul Dieu créateur et conservateur, celle des bons et des mauvais anges; la chute de l'homme qui, ayant perdu sa primitive innocence, doit à la justice de Dieu une grande réparation, d'où suit la nécessité d'un rédempteur, qu'aussi l'on voit perpétuellement prédit, perpétuellement attendu par le peuple dépositaire des prophéties et des antiques promesses dont la connoissance étoit plus ou moins répandue chez toutes les nations; enfin l'obligation du culte, l'immortalité de l'âme, l'éternité des peines et des récompenses futures, et même l'existence d'un état intermédiaire, où les âmes, redevables encore à la justice divine, achevoient de se purifier par des souffrances passagères.

Tel étoit le symbole de la tradition, le symbole du genre humain; en quoi diffère-t-il du symbole de la société chrétienne? Et qui ne reconnoît d'abord que celui-ci n'en est que le développement (2)? Écoutons un ancien Père. « Que les plus vertueux d'entre les

<sup>(1)</sup> Neque à nobis quidquam esse mutatum (in lege). S. Hitar. Tract. in LXVII psal., n. 17, Oper. col. 200.

<sup>(2)</sup> Et quia Dominus naturalia legis, per que homo justificatur, que etiam anté legisdationem custodiebant, qui fide justificabantur et placebant Deo, non dissolvit sed extendit et implevit; ex sermonibus ejus ostenditur. S. Iren. contr. Hæres., lib. IV, cap. XIII, p. 242 edit. Benedict.

» Grecs aient connu Dieu, non d'une connoissance » complète, mais par la tradition générale, saint Pierre » le dit expressément : Reconnoissez donc un seul Dieu, » créateur de toutes choses, invisible, immense, éternel. Il ajoute: « Adorez ce Dieu, non comme les Grecs. » Pourquoi? Évidemment parce que les hommes ver-» tueux parmi les Grecs adorent le même Dieu que » nous, mais n'ont pas, comme nous, appris à le » connoître parfaitement par la tradition du Fils de » Dieu. Il ne dit donc point: N'adorez pas le même » Dieu que les Grecs, mais, Ne l'adorez point comme » les Grecs; changeant la forme du culte, mais n'an-» noncant pas un autre Dieu... Et qu'il en soit ainsi, » c'est-à-dire, que nous et les Grecs nous connois-» sions le même Dieu, quoique non également; c'est » ce que l'apôtre confirme en disant : Ne l'adorez » point non plus comme les Juifs... Mais recevant, dans » la sainteté et dans la justice, la tradition que nous » yous annoncons, rendez à Dieu un culte nouveau » par Jésus-Christ. Car nous lisons dans l'Écriture ces » paroles: I oilà que je fais avec vous une nouvelle al-» liance, non comme celle que j'ai faite avec vos pères sur » le mont Oreb. Il nous a donné un testament nou-» yean: la loi des Grecs et celle des Juifs sont les » lois anciennes. Nous lui rendons, nous chrétiens, » sous une troisième forme, un culte nouveau (1). » Ainsi la vraie religion s'est développée et n'a point

Ainsi la vraie religion s'est développée et n'a point changé. Le libérateur attendu pendant quatre mille

<sup>(1)</sup> Clem. Alexandr. Strom., lib. VI, pag. 635 et 636 edit. Paris. 1611.

ans, le Désiré des nations, est venu sur la terre, pour la réconcilier avec le ciel: il s'est fait connoître plus clairement, et cela même étoit prédit (1): il a expliqué le mystère du salut qui s'accomplissoit en lui; afin que les hommes comprissent qui les rachetoit, et à quel prix, il a soulevé une partie du voile qui couvre l'essence divine : dans l'unité d'une même nature, la toute-puissance, la sagesse, l'amour, se sont manifestés comme personnes distinctes; le Père a rendu témoignage au Fils (2), et le Fils nous a enseigné, ce que lui seul pouvoit nous apprendre (3), ce qu'est le Père, et l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Aurions-nous sans cela, je le demande, une juste idée de la rédemption? pourrions-nous en recueillir le fruit, ignorant en quoi consiste le véritable sacrifice? Que dis-je! si nous ne savions pas comment cette rédemption merveilleuse s'est accomplie, serions-nous certains qu'elle l'est réellement? ne l'attendrionsnous pas, comme les Juifs, quand il ne nous resteroit plus aucune raison de l'attendre? En effet, conçoiton un milieu possible entre l'espérance qui consoloit les anciens justes et la réalité de ce qu'ils espéroient; entre la foi obscure des premiers temps et la révéla-

<sup>(1)</sup> Ps. XCVII, 2. Is. XL, 5, et alib. C'étoit, avant la venue de Jésus-Christ, la doctrine des docteurs juifs, que le Verbe divin étoit je Messie eu le rédempteur promis. Vid. S. Justin. Dialog. cum Tryph. Jud., p. 279; et Apolog II, p. 75. Chron. pasch., p. 52. Conf. et Targum. Jonath. et Hierosol. ad cap. XLIX, v. 18. Genes.

<sup>(2)</sup> Hie est filius mens dilectus, ipsum andite. Luc. LV, 35.

<sup>(3)</sup> Nemo novit filium nisi pater : neque patrem quis novit nisi filius, et cui voluerit filius revelare. Matth. XI, 27.

tion complète de l'Homme-Dieu? Et, si cette foi antique n'étoit pas dépourvue de fondement, si cette espérance n'étoit pas trompeuse, il falloit donc que le Messie vînt, qu'une nouvelle lumière éclairât le monde, que le genre humain vît l'accomplissement de ce qui lui avoit été annoncé dès son origine (1); il falloit que le dogme se développât pour ne pas varier (2): et loin qu'en se développant la vérité cesse d'être une, son unité, au contraire, n'en devient que plus éclatante. Lorsque, montant sur l'horizon, le soleil change en une vive splendeur le foible crépuscule qui annonçoit sa venue, dira-t-on que c'est un autre jour qui commence, une lumière différente qui paroît? Ainsi les chrétiens croient tout ce que croyoit le

<sup>(1)</sup> Les Juifs, au temps de saint Justin, convenoient que Dieu avoit annoncé qu'il donneroit un testament nouveau, et que cette promesse étoit clairement contenue dans l'Écriture. Ils avonoient encore, qu'outre la loi mosaïque imposée aux Israélites, à cause de la dureté de leur cœur, il existoit une loi divine, perpétuelle, universelle, à laquelle tous les hommes devoient obeir. Quod Deus, inquam, annuntiaverit novum testamentum se daturum esse, præter id quod in monte Oreb factum est, an itidem Scripturæ prædixere? Atque ille confessus est .... An hoc indicat aliquod quidem Deum tanquam perpetuum, et omni generi congruens, et mandatum et opus ordinasse : aliquod autem ad duritiam cordis poputi vestri id commodantem pro eo atque per prophetas etiam vociferatur, sanxisse? Huic quoque sententia assentiri, inquit, eos omninò veritatis amatores qui sunt et non contentionis studiosi oportet. S. Justin. Dialog. cum Tryphone Judwo, p. 292 ed. Paris. 1615.

<sup>(2)</sup> Greatori autem competit utrumque, et ante secula proposuisse, et in fine seculorum revelasse; quia et quod proposuit et revelavit, medio spatio seculorum in figuris et enigmatibus et aliegoriis præministravit. Tertullian. adv. Marcion., lib. V, p. 468 edit. Rigallii.

genre humain avant Jésus-Christ, et le genre humain croyoit tout ce que croient les chrétiens (1); puisque les vérités de la religion s'enchaînant l'une à l'autre et se supposant mutuellement, elles étoient toutes renfermées dans la première révélation : comme les vérités que Dieu révèle aux élus dans le ciel sont renfermées dans celles qui sont ici-bas l'objet de leur foi (2). Ils connoissent ce qu'ils croyoient, de même que nous connoissons ce qui étoit seulement cru avant Jésus-Christ (3) : et c'est ainsi que, les degrés de l'intelligence étant infinis, la foi cependant demeure une, éternellement une comme la vérité (4).

Disons-le donc avec Bossuet: « Si on ne découvre pas ici un dessein toujours soutenu et toujours » suivi, si on n'y voit pas un même ordre des conseils de Dieu, qui prépare dès l'origine du monde » ce qu'il achève à la fin des temps, et qui, sous divers états, mais avec une succession toujours con-

<sup>(1)</sup> Les premiers chrétiens, dit Stilling fleet, se servirent avec succès de ce que les païens avoient écrit touchant la nature divine et l'immortalité de l'àme, pour montrer au monde que le christianisme n'étoit point une religion nouvelle, mais qu'il reposoit sur des fondemens reconnus pour vrais par tous les hommes raisonnables. Origin. sacr., book. 1, ch. 1, vol. 1, p. 11.

<sup>(2)</sup> S. Iren. contr. Hæres., l. IV, c. XXI, n. 1, p. 258.

<sup>(3)</sup> Ante Christi adventum fides Trinitatis erat occultata in fide majorum: sed per Christum manifesta a estmundo, et per apostolos. S. Thom. 2w, quæst. II, art. 8.

<sup>(4)</sup> Quod autem quidem ingenio ac scientià præstare, aut inferiores esse dicantur, non eo fit quod argumentum ipsum untent, ac præter eum qui hujusce universitatis architectus et conservator est, alium quemdam Deum aut alium Christum, aut alium unigenitum excegitent. S. Iren. contr. Hæres., lib. 1, cap. X, n. 3, pag. 50.

» stante, perpétue aux yeux de tout l'univers la sainte
» société où il yeut être servi, on mérite de ne rien

» voir et d'être livré à son propre endurcissement,

» comme au plus juste et au plus rigoureux de tous

» les supplices (1).

La loi évangélique ne diffère non plus, que par une perfection plus grande, de la loi morale universellement reconnue des anciens. Celle-ci pénétroit moins avant dans l'homme; parce que l'homme connoissant moins Dieu, se connoissoit moins lui-même. D'une connoissance plus haute devoient naître de plus hautes vertus; et la rédemption n'étant qu'une sublime manifestation de l'amour infini, le précepte de l'amour s'est surtout développé (2). Je suis homme; rien de ce qui touche l'homme ne m'est étranger (3) : voilà la règle antique. Mais écoutez celui qui est mort pour l'homnie, « Je vous donne un commandement nou-» yeau : que vous vous aimiez les uns les autres, » comme je vous ai aimés; que vous vous aimiez » ainsi les uns les autres. En cela tous connoîtront » que vous êtes mes disciples, si vous avez les uns » pour les autres l'amour que j'ai eu pour vous (4).»

<sup>(1)</sup> Disc. sur l'hist. univers., IIe part., ch. XIII.

<sup>(2)</sup> Plenitudo legis est dilectio. Ep. ad Romanos, XIII, 10.

<sup>(3)</sup> Homo sum, humani nihil à me alienum puto. Terent. Communis hominum inter homines naturalis est commendatio, ut oporteat hominem ab homine, ob id ipsum quòd homo sit, non alienum videri. Cicer., De finib. et mal., lib. 111, cap. XIX.

<sup>(4)</sup> Mandatum novum do vobis: ut diligatis invicem, sicut dilexi vos; ut et vos diligatis invicem. In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habneritis ad invicem. *Joun.*, XIII, 31 et 35.

Tout ce qui, pour les anciens, étoit un devoir, en est également un pour les chrétiens; mais ces devoirs ont plus d'étendue, doivent être remplis avec plus de rigueur et de pureté, depuis que les hommes ont eu sous les yeux le modèle de toute perfection (1).

« Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : » Vous ne tuerez point ; mais celui qui tuera , sera » condamné par le jugement. Et moi je vous dis : » Quiconque entre en colère contre son frère , sera

» condamné par le jugement (2).

Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens :
Vous ne commettrez point d'adultère. Et moi je
vous dis que quiconque regarde une femme avec
un mauvais désir, a déjà commis l'adultère dans
son cœur 3).

On voit ici tout ensemble et l'unité de la loi et son développement (4); et ce développement lui-même

<sup>(1) «</sup> Ce don inestimable de cette adoption toute divine où la foi nous élève, nous oblige à une fidélité à laquelle les Juifs n'étoient point obligés. Nous nous engageons à vivre chrétiennement, c'estadire, à garder l'Évangile dès que nous sommes chrétiens. Ce qui faisoit dire autrefois au Sauveur du monde, parlant à ses disciples : Si votre justice ne surpasse cette des scribes et des pharisiens, qui étoient les plus réglès parmi les Juifs, vous n'entrerez point au royaume des cieux. » La foi des derniers siècles, par le P. Rapin, chap. 111, pag. 26.

<sup>(2)</sup> Audistis quia dictum est antiquis: Non occides: qui autem occiderit, reus crit judicio. Ego autem dico vobis, quia omnis qui irascitur fratri suo, reus crit judicio. *Matth.* V, 21 et 22.

<sup>(3)</sup> Audistis quia dictum est antiquis: Non mœchaberis. Ego autem dico vobis, quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam mœchatus est eam in corde suo. *Ibid.*, 27 et 28.

<sup>(4)</sup> Hæc autem non quasi contraria legi docebat; sed adimplens legem, et infigens justificationes legis in nobis. Illud autem fuisset

est une loi immuable, la loi de la perfection (1), en vertu de laquelle tout ce qui est tend à l'état le plus parfait que comporte sa nature : et l'homme aussi, à moins qu'il ne viole la règle à laquelle il doit obéir librement, l'homme immortel croîtra durant l'éternité en intelligence, en amour, en toutes perfections, parce que fait à l'image de Dieu, et devant se rapprocher sans cesse de son modèle, il lui est ordonné d'être parfait comme Dieu même est parfait (2).

L'unité du culte, dans la vraie religion, n'est pas moins incontestable ni moins évidente que l'unité de morale et l'unité de dogmes. Le culte ancien s'adressoit au même Dieu que le nôtre; et comme le nôtre il se composoit essentiellement de deux choses, de l'adoration et du sacrifice. L'adoration est due à la suprême grandeur; le sacrifice est dû à la souveraine

legi contrarium, si quodcumque lex vetasset fieri, idipsum discipulis suis jussisset facere. Et hoc autem quod præcepit, non solum vetitis à lege, sed etiam concupiscentiis eorum abstincre, non contrarium est, quemadmodum diximus; neque solventis legem, sed adimplentis, et extendentis, et dilatantis. S. Iren., contr. Hæres, lib. IV, cap. XIII, pag. 242 edit. Benedict.

<sup>(1)</sup> Cela est vrai pour les sciences comme pour tout le reste. Prenons pour exemple les mathématiques. Les élémens en sont d'abord révélés à chacun de nous ; on nous apprend à compter ou à connoître les nombres et leurs propriétés le plus habituellement utiles, pour ainsi dire en naissant. Tout ce qu'on sait de plus n'est que le développement de ces premières notions : elles renferment toute la science , qui en se développant ne cesse point d'être une ; et on la détruiroit également, soit en niant les premiers principes, aussi simples qu'universels , sur lesquels elle repose , soit en niant les dernières conséquences justes qu'on tire de ces principes : ce qui seroit nier les principes mêmes.

<sup>(2)</sup> Estote ergo vos perfecti, sicut et pater vester cœlestis perfectus est. Matth. V, 48.

justice. La prière et l'offrande, voilà l'adoration : elle est l'acte par lequel l'homme reconnoissant sa dépendance infinie et l'autorité infinie du Créateur à qui tout ce qui est appartient en propre, se déclare son sujet, et lui fait hommage de tout ce qu'il a reçu de lui, de son corps et des fruits de la terre qui le nourrissent, de ses pensées, de ses sentimens, de son être tout entier.

L'oblation de la victime et sa destruction, voilà le sacrifice; et on le trouve partout, dès l'origine du monde, comme partout aussi on l'a supposé d'autant plus efficace, que la victime étoit plus parfaite et plus pure. Par une horrible conséquence de cette idée vraie en elle même, et qui tient à la croyance antique et universelle que l'innocent peut satisfaire pour le coupable (1), tous les peuples idolàtres ont immolé des victimes humaines (2), et même en plusieurs lieux les pères dévouoient leurs propres enfans, pour apaiser la colère divine par ces exécrables sacrifices. Toujours en abomination aux adorateurs du vrai Dieu, ces meurtres sacrés épouvantèrent souvent les nations mèmes qui honoroient de fausses divinités (3). Mais il n'est point de pays, il n'est point d'époque où l'on n'ait

<sup>1)</sup> Dans un de ses plus beaux ouvrages , les  $Soir\acute{e}es$  de  $Saint-P\acute{e}tersbourg$  , M. le comte de Maistre a mis cette vérité hers de toute atteinte.

<sup>(2)</sup> Fid. Gensius, De victimis humanis.—Pim., Hist. nat., lib. XXX, cap. 1.—Bryant, Observat. and inquiries relating to various parts of ancient history, p. 267 et suiv.

<sup>(3)</sup> Gélon, vainqueur des Carthaginois, fit avec eux un traité de paix où il stipula l'abolition des sacrifices humains. Les Romains les abolirent aussi dans les Gaules, « Si des diables ou des géans,

offert des sacrifices sanglans; et ces sacrifices étoient partout le fond essentiel du culte (1).

Cependant, chose remarquable, on reconnoît universellement l'indispensable nécessité du sacrifice propitiatoire : l'idolâtre égorge des troupeaux entiers, pour effacer ses crimes; il se soumet aux rites dégoûtans des tauroboles; il se baigne dans le sang des victimes; et confessant ainsi qu'il ne peut être purifié que par le sang, il avoue néanmoins que ce sang, où il se plonge, est sans vertu pour le sauver (2).

De semblables sacrifices sont offerts au vrai Dieu. Il demande lui-même le sang des génisses et des brebis (3); et en même temps il déclare qu'il ne veut pas de ce sang (4). Il ordonne de sacrifier pour le péché (5); et par la bouche du prophète-roi, Celui qui devoit venir (6) lui dit : « Vous avez refusé les oblations et » les victimes, mais vous m'avez formé un corps.

 <sup>»</sup> ayant chassé les dieux, avoient usurpé l'empire et la seigneurie
 » de ce monde, de quels autres sacrifices, dit Plutarque, se ré-

<sup>»</sup> jouiroient-ils, ne quelles autres offrandes pourroient-ils demander » aux hommes? » De la Superstit., traduct. d'Amyot.

<sup>(1)</sup> Voyez, à la suite des Soirées de Saint-Pelersbourg, l'Éclaircissement sur les sacrifices, tom. II, pag. 371 et suiv.

<sup>(2)</sup> At verò scelerum in homines, atque impietatum nulla expiatio est. Cicer., de Légib., lib. 1.

<sup>(3)</sup> Exod. Levit. Numer. et Deuteron. passim.— Hæc dicit Dominus Deus: Hi sunt ritus altaris.... ut offeratur super illud holocaustum, et effundatur sanguis. Ezech. XIV, 18.

<sup>(4)</sup> Quò mihi multitudinem victimarum vestrarum, dicit Dominus? Plenus sum. Holocausta arietum et adipem pinguium, et sanguinem vitulorum, et agnorum, et hircorum, nolui. Is., I, 11.

<sup>(5)</sup> Ipse faciet pro peccato sacrificium, et holocaustum, et pacifica ad expiandum pro domo Israël. Ezech. XLV, 17.

<sup>(6)</sup> Gencs. XLIX, 10.

» Vous n'avez demandé pour le péché ni holocauste

» ni sacrifice; alors j'ai dit : Me voici (1). »

Le vrai culte, avant Jésus-Christ, consistoit donc dans l'adoration d'un seul Dien et dans les sacrifices qu'on lui offroit, en confessant leur insuffisance (2). Le salut par le sang étoit un dogme du genre humain; et le sang qu'on versoit, dépourvu d'efficace, ne pouvoit ni purifier l'homme, ni apaiser Dieu.

Et maintenant qui ne reconnoît dans le culte chrétien la consommation du culte antique, expression de la foi et de l'espérance dont nous possédons la réalité? Le monde qui attendoit son libérateur, attendoit en lui la victime seule agréable à Dieu, seule capable de satisfaire à sa justice, et d'expier tous les crimes des hommes. Elle est venue, cette victime sainte; il est venu, ce Libérateur: il a dit: Me voici! et tous les sacrifices figuratifs ont disparu, lorsque s'est accompli le grand, l'unique sacrifice; et le genre humain, selon sa croyance, a été sauvé par le sang! Ce sacrifice

<sup>(1)</sup> Sacrificium et oblationem noluisti : aures (*Hæbr*. corpus) autem perfecisti mihi. Holocaustum et pro peccato non postulasti : tunc dixi : Ecce venio. *Ps.* XXXIV, 7 et 8.

<sup>(2)</sup> Le pécheur ne pouvoit éviter la mort qu'en subrogeant à sa place quelqu'un qui mourât pour lui. Tant que les hommes n'ont mis en leur place que des animaux égorgés, leurs sacrifices n'opéroient autre chose qu'une reconnoissance publique qu'ils méritoient la mort; et la justice divine ne pouvant pas être satisfaite d'un échange si inégal, on recommençoit tous les jours à égorger des victimes; ce qui étoit une marque certaine de l'insuffisance de cette subrogation : mais depuis que Jésus-Christ a voulu mourir pour les pécheurs, Dieu, satisfait de la subrogation volontaire d'une si digne personne, n'a plus rien à exiger pour le prix de notre rachat. Bossuet, Exposit, de la doctrine de l'Église cath., chap. XV.

consommé une fois, continue toujours; le sang mystique ne cesse point de couler. Perpétuellement offerte au vrai Dieu, l'hostie de propitiation est immolée chaque jour; et chaque jour se renouvelle, sur tous les points de la terre, pour le salut des hommes, l'oblation (1) de celui qui, en mourant, a vaincu le péché, et détruit la mort (2).

Ainsi l'unité de dogmes, l'unité de morale, l'unité de culte, voilà le caractère immuable de la vraie religion, toujours fondée sur la croyance et l'adoration d'un seul Dieu, par un seul médiateur (3), attendu pendant quarante siècles, salué de loin par les patriarches et par les prophètes (4), et venu au temps marqué pour accomplir l'espérance des justes et les figures du culte ancien; de sorte que, toutes les ombres étant dissipées, il n'existe plus et il n'existera éternellement qu'un seul sacrifice, et une seule victime d'un prix infini.

Si l'on considère sous le point de vue le plus général les deux âges du christianisme ou de la vraie reli-

<sup>(1)</sup> Ab ortu enim solis usque ad occasum, magnum est nomen meum in gentibus; et in omni loco sacrificatur, et offertur nomini meo oblatio munda: quia magnum est nomen meum in gentibus, dicit Dominus exercituum. *Malach*. I, 11.

<sup>(2)</sup> Manifestata est autem nunc (gratia) per illuminationem salvatoris nostri Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam et incorruptionem. *Ep. II. ad Timoth.* I, 10.

<sup>(3)</sup> Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum homo Christus Jesus: qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus, testimonium temporibus suis. *Ep. I ad Timoth.* II, 5.

<sup>(4)</sup> Juxta fidem defuncti sunt omnes isti, non acceptis repromissionibus, sed à longé cas aspicientes, et salutantes. Ep. ad Hebr., XI, 13.

gion, on voit qu'avant Jésus-Christ elle étoit l'ensemble des vérités et des lois nécessaires à l'homme pour exister comme être physique, moral et intelligent. Depuis Jésus-Christ, qui n'est pas venu détruire la loi, mais l'accomplir (1), elle est l'ensemble des lois et des vérités nécessaires pour la perfection de l'homme moral et intelligent (2). Et le passage de l'un de ces âges à l'autre ne s'est pas opéré sans préparation, car la suprême sagesse ne fait rien brusquement; mais peu à peu la lumière a brillé d'un plus viféclat. Les prophéties, chaque jour plus nombreuses et plus claires, et qui, pénétrant chez tous les peuples (3), y réveillèrent le souvenir des traditions antiques ; la dispersion des Juifs (4), mille autres causes dont la Providence s'est réservé le secret, disposèrent le genre humain à la prédication évangélique (5); et le re-

Nolite putare quod veni solvere legem, aut prophetas: non veni solvere, sed adimplere. Matth. V, 17.

<sup>(2)</sup> Volo enim... ut consolentur corda ipsorum, instructi in charitate, et in omnes divitias plenitudinis intellectus, in aguitionem mysterii Dei patris et Christi Jesu; in quo sunt omnes thesauri sapientiæ et scientiæ absconditi... Quem nos annuntiamus, corripientes omnem hominem, et docentes omnem hominem, in omni sapientià, ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Jesu. Ep. ad. Coloss., I, 1 et 2; II, 28.

<sup>(3)</sup> Elles y étoient portées par les prosélytes, qui venoient de tous les pays se faire initier aux mystères des Juifs. Dans le dénombrement qui eut lieu sous Salomon, il se trouva dans la terre d'israël cent cinquante-trois mille six cents prosélytes. *II Parali-pom.*, II, 17.

<sup>(4)</sup> Dispersit vos inter gentes, quæ ignorant eum, ut vos enarretis mirabilia ejus, et faciatis seire eos quia non est alius deus omnibotens præter eum. Tob., XIII, 4.

<sup>(5)</sup> Quod enim quemadinodum Judæos Deus salvos esse voluit dans eis prophetas , ita etiam Græcorum spectatissimos propriæ snæ

jeton de Jessé ne sortit pas d'une tige flétrie, comme les feuilles de la verge d'Aaron. Sauveur annoncé par Adam, législateur prédit par Moïse (1); avant sa naissance, toujours vivant dans la foi et l'espérance des hommes, il paroît: et le salut, la loi, les promesses de la religion, ses mystères, son culte, tout est consommé.

Quel magnifique spectacle nous offre le développement de cette religion divine! Semblable à un fleuve qui prend sa source dans une montagne élevée, elle descend des cieux, répand de tous côtés la vie et la fécondité en traversant les siècles, s'étend et s'accroît dans son cours; et enfin s'épanchant au sein de l'éternité, ses rives disparoissent, et elle devient comme un océan immense de vérité et d'amour.

linguæ prophetas excitatos, prout poterant capere Dei beneficentiam, à vulgo secrevit præter Petri prædicationem, declaravit Paulus apostolus dicens: Libros quoque græcos sumite, agnoscite sybillam quomodo unum Deum significet, et ea quæ sunt futura : et llydaspen sumite et legite, et invenietis Dei Filium multo clariùs et apertius esse scriptum, et quemadniodum adversus Christum multi reges instruent aciem, qui eum habent odio, et eos qui nomen ejus gestant, et ejus fideles, et ejus tolerantiam et adventum. Deindè uno verbo nos interrogat : Totus autem mundus, et quæ sunt in numdo, cujus sunt; nonne Dei? Proptereà dicit Petrus Dominum dixisse apostolis : Si quis ergo velit ex Israel duci pœnitentià, et propter nomen menm credere in Denm, remittuntur ei peccata..... Egredimini in mundum, ne quis dicat, non audivimus; sed ut in tempore nunc venit prædicatio, ita in tempore data quidem est lex et prophetæ barbaris; philosophia autem Gracis, aures assuefaciens ad prædicationem. Clement. Alexandr. Stromat. lib. VI, p. 636 et 637 ed. Paris. 1611.

<sup>(1)</sup> Prophetam de gente tuà et de fratribus tuis sieut me, suscitabit tibi Dominus Deus trus : ipsum audies. Deuteron. XVIII, 15.

Quoique la tradition du médiateur par qui le genre humain devoit être sauvé fût répandue par toute la terre, et que nul homme n'ait jamais pu parvenir au salut que par l'application de ses mérites et de son sang (1), il n'étoit pas nécessaire néanmoins que tous les hommes en eussent une connoissance explicite et parfaite : et c'est ce que saint Augustin explique admirablement.

« Quand nous parlons de Jésus-Christ, il faut enbendre le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, et
par conséquent le Fils, puisqu'il est la parole du
Père; non pas une parole prononcée une fois et
qui passe: mais demeurant éternellement dans le
Père immuable, et immuable lui-même, il régit et
administre toutes les créatures spirituelles et corporelles, selon les convenances des temps et des lieux.
Ce qu'il doit faire pour elles, quand, où, il le sait;
et cette science ainsi que la sagesse qui dispose
toute l'économie de ce vaste gouvernement, sont
en lui-même. En effet, avant de propager le peuple
hébreu, par qui son avénement devoit être annoncé sous des figures convenables, et au temps du

<sup>(1)</sup> Ne quisquam diceret posse esse salutis viam in bona conversatione et unius Dei omaipotentis cultu, sine participatione corporis et sanguinis Christi: Unus enim Deus, inquit (apostolus), et unus mediator Dei et hominum homo Christus Jesus: ut illud quod dixerat, omnes homines vult salvos fieri, nullo alio modo intelligatur præstari, nisi per mediatorem, non Deum, quod semper Verbum erat, sed hominem Christum Jesum, cum verbum earo factum est, et habitavit in nobis. S. August. Epist. CNLIX, ad Paulin., tom. 11, Oper. col. 510 ed. Benedict. 1d. De peccat. meritis et remissione, lib 1, cap. XXVIII, tom. X, col. 30.

» royaume d'Israël, et lorsque s'étant fait chair dans » le sein d'une vierge, il se montra aux mortels sous » une forme mortelle, et ensuite, quand il accomplit » tout ce qu'il avoit auparavant prédit par les pro-» phètes, et maintenant, et jusqu'à la fin des siècles, » lorsqu'il séparera les saints des impies, et qu'il » rendra à chacun ce qui est à lui : il est le même » Fils de Dieu, coéternel à son Père, la sagesse im-» muable qui a créé la nature entière, et qui rend » heureuse toute âme raisonnable en se communi-» quant à elle.

» C'est pourquoi, dès le commencement du genre » humain, tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont » connu autant qu'ils pouvoient et qui ont vécu selon » ses préceptes dans la piété et dans la justice, en » quelque temps et en quelque lieu qu'ils aient vécu, » ont été, sans aucun doute, sauvés par lui. Car, » de même que nous croyons en lui et demeurant en n son Père et venu en la chair, les anciens croyoient » en lui et demeurant en son Père et devant venir » en la chair. Et parce que, selon la variété des » temps, on annonce aujourd'hui l'accomplisse-» ment de ce qu'on annoncoit alors devoir s'accom-» plir, la foi elle-même n'a pas varié, et le salut n'est » point différent. A cause qu'une seule et même » chose est ou prêchée, ou prédite par divers rites » sacrés, on ne doit pas s'imaginer que ce soient des » choses diverses, et des saluts divers... Ainsi autre-» fois par certains noms et par certains signes, main-» tenant par d'autres signes plus nombreux, d'abord

» plus obscurément, aujourd'hui avec plus de clarté, » une seule et même religion vraie est signifiée et » pratiquée (1). »

Cette doctrine est conforme à celle de saint Thomas. Suivant ce profond théologien: « Si quelques » hommes ont été sauvés sans avoir connu la révé- » lation du Médiateur, ils n'ont pas été sauvés néan-

Itaque ab exordio generis humani, quicumque in eum crediderunt, cumque utcumque intellexerunt, et secundum ejus præcepta piè et insté vixerunt, quandolibet et ubilibet fuerint, per eum procul dubio salvi facti sunt. Sicut enim nos in eum credimus et apad Patrem manentem, et qui in carne jam venerit : sic credebant in illum antiqui, et apud Patrem manentem, et in carne venturum. Nec quia, pro temporum varietate, nunc factum annuntiatur, quod nunc futurum prænuntiabatur, ideò fides ipsa variata, vel salus ipsa diversa est. Nec quia una cademque res, aliis atque aliis sacris et sacramentis, vel prædicatur aut prophetatur, ideò anas atque alias res, vel alias atque alias salutes oportet intelligi..... Proindé aliis tune nominibus et signis, aliis autem name, et priús occultiús, posteå manifestiús, et priùs à pancioribus, posteà à phribus, una tamen cademque religio vera significatur et observatur. S. August. Sex Quæst. contra pagan. exposity: liber ad Deograt., quest. ft, cap. XI et XII: Oper. tome II, col. 277, ed. Benedict.

<sup>(1)</sup> Quamobrem cum Christum dicamus Verbum Dei, per quod facta snat omnia, et ideò Filium, quia Verbum, nec Verbum dictum atque transactum, sed apud incommutabilem Patrem incommutabile ipsum atque incommutabiliter manens, sub cujus regimine universa creatura spiritalis et corporalis, pro congruentià temporum locorumque administratur, cui moderanda et gubernanda, quid, quando et ubi , circa eam fieri oporteat , sapientia et scientia penés ipsum est : profectò et antequàm propagaret Hebræorum gentem, per quam sui adventus manifestationem congruis sacramentis præfiguraret, et ipsis temporibus israelitici regni, et deinde cum se in carne de virgine acceptà mortalibus mortaliter demonstravit, et deinceps usque nunc, cum implet oninia, quæ per prophetas anté prædixit, et ab bine usque ad tinem sæculi, quo sanctos ab impiis diremturus est, et sua cuique retributurus, idem ipse est Filius Dei, Patri coæternus, et incommutabilis sapientia, per quam creata est universa natura, et cuius participatione omnis rationalis anima fit beata.

» moins sans la foi du Médiateur; parce que, bien » qu'ils n'eussent pas la foi explicite, ils avoient » cependant une foi implicite dans la divine Provi-» dence, croyant que Dieu étoit le libérateur des » hommes, les sauvant par les moyens qu'il lui avoit » plu de choisir, et selon que son Esprit l'avoit révélé » à ceux qui connoissoient la vérité (1). »

Nous voyons même, au livre des Rois, que lorsque Naaman, guéri de sa lèpre, confesse le seul vrai Dieu, et renonce au culte des idoles, Élisée n'exige de lui rien de plus : Allez en paix, lui dit le prophète (2).

Dieu ne redemande que ce qu'il a donné : il ne punit que la violation, ou l'ignorance volontaire de sa loi (3). Dans tous les temps, dans tous les lieux, il suffit, pour se sauver, d'user bien des lumières qu'on a reçues. C'est la foi de l'Église chrétienne, c'est l'enseignement unanime des Pères. « A moins d'avoir » l'esprit aliéné, qui pensera jamais que les âmes des » justes et des pécheurs soient enveloppées dans une » même condamnation, outrageant ainsi la justice de » Dieu...? Il étoit digne de ses conseils, que ceux qui » ont vécu dans la justice, ou qui, après s'être éga-

<sup>(1)</sup> Si qui tamen salvati fuerunt, quibus revelatio non fuit facta, non fuerunt salvati absque fide Mediatoris. Quia etsi non habuerunt fidem explicitam, habuerunt tamen fidem implicitam in divinà Providentià, credentes Deum esse liberatorem hominum, secundum modos sibi placitos, et secundum quod aliquibus veritatem cognoscentibus Spiritus revelàsset. S. Thom. 2°, 2° part., v. 11, quæst. U, art. 8.

<sup>(2)</sup> Reg. lib. IV, cap. V, 15 seqq.

<sup>(3)</sup> Firmissimé creditur Deum justum et bonum impossibilia non posse pracipere. S. Aug. de Nat. et Grat., cap. LXIX.

" rés, se sont repentis de leurs fautes, que ceux-là, dis-je, quoique dans un autre lieu, étant néanmoins incontestablement du nombre de ceux qui appartiennent au Dieu tout-puissant, fussent sauvés par la connoissance que chacun d'eux possédoit...

Le juste ne diffère point du juste, qu'il soit Grec, ou qu'il ait vécu sous la loi; car Dieu est le Seigneur non seulement des Juifs, mais de tous les hommes, quoiqu'il soit plus près, comme père, de ceux qui ont connu davantage. Si c'est vivre selon la loi que de bien vivre, ceux qui, avant la loi, ont bien vécu, sont réputés enfans de la foi, et reconnus pour justes (1). "

Dans sa seconde apologie, publice vers le milieu du second siècle, saint Justin tient le même langage. « Sous prétexte, dit-il, que Jésus-Christ, né sous » Quirinus, n'a commencé que sous Ponce-Pilate à » enseigner sa doctrine, on prétendra peut-être justi- » fier tous les hommes qui ont vécu dans les temps

<sup>(1)</sup> Quis sanæ mentis, et justorum et peccatorum animas esse existimaverit in una condemnatione, injustitiæ maculam inurens Providentiæ?... Hoe divinum decebat consilium et Providentiam, ut qui in justitiä majorem habere dignitatem et merita, et præ cæteris egregié vixerunt, et corum quæ peccárunt ducti sunt pænitentià, etiamsi sint in alio loco, chm extra controversiam sint incorum numero qui sunt Dei omnipotentis, salvi fierent per propriam miniscujusque cognitionem... Justus non differt à justo, sive is fuerit ex lege, sive Græcus: non enim Judæorum solům, sed etiam omnium est Deus Dominus, propinquiùs autem pater corum qui cognoverunt. Si enim honestè vivere, et vitam agere rationi consectameam, est vivere ex lege: qui autem rectè vivermat ante legem, in fidem sunt reputati, et justi sunt judicati. Clement. Alexandr. Stromat. lib. VI. p. 637, 638 et 639 cd. Paris. 1641.

» antérieurs. Mais la religion nous apprend que Jésus-» Christ est le Fils unique, le premier né de Dieu, et, » comme nous l'avons déjà dit, la souveraine raison, » donttoutlegenre humain participe. Tous ceux done » qui ont vécu conformément à cette raison, sont » chrétiens, quoiqu'on les accusât d'être athées. Tels » étoient chez les Grecs, Socrate, Héraclite (1), et » ceux qui leur ressembloient; et parmi les barbares, » Abraham, Ananias, Azarias, Misaël, Élie, et beau-» coup d'autres dont il seroit trop long de rapporter » les noms et les actions. Au contraire, ceux d'entre » les anciens qui n'ont pas réglé leur vie sur les en-» seignemens du Verbe et de la raison éternelle, » étoient ennemis de Jésus-Christ, et meurtriers de » ceux qui vivoient selon la raison. Mais tous les » hommes qui ont vécu ou qui vivent selon la raison,

<sup>(1)</sup> Saint Justin suppose que ces philosophes n'ont point pris part à l'idolâtrie, et ont observé exactement les lois de la religion primitive; ce qui est au moins fort douteux. Mais la question générale est indépendante de ce fait particulier. Au reste, il est certain que Socrate enseignoit l'unité de Dieu; et Platon nous apprend sur sa mort des particularités que peut-être n'a-t-on pas assez remarquées. « Ceux, dit-il, qui avoient dans ce temps-là l'administration de la » république, commirent beaucoup d'iniquités : ils ordonnérent à » mon ami Socrate, déjà avancé en âge, et, je ne crains point de » le dire, le plus juste des hommes qui vivoient alors : ils lui ordon-» nérent, dis-je, et à quelques autres, de leur antener un citoven » qu'ils vouloient mettre à mort, afin de rendre Socrate, ou volon-» tairement ou malgré lui, complice de leur injustice : mais il » refusa de leur obéir, et il résolut de tout souffrir plutôt que de » participer aux crimes de ces impies... Ils l'accusèrent ensuite lui-» même d'impiété, de tous les crimes celui dont il étoit le plus » éloigné, et ils condamnèrent au dernier supplice l'homme qui . » pour ne pas commettre uu acte impie, ou s'en rendre complice en » aucune manière, n'avoit point voulu leur livrer un de ceux qui

» sont véritablement chrétiens, et à l'abri de toute » crainte (1)»

Saint Jean Chrysostôme, un si grand docteur, ne s'exprime pas avec moins de force. Après avoir parlé de la nécessité de confesser Jésus-Christ : « Quoi

- » donc! ajoute-t-il, Dieu est-il injuste envers ceux
- » qui out vécu avant son avénement? Non sans doute:
- » car ils pouvoient être sauvés sans confesser Jésus-
- " Christ. On n'exigeoit pas d'eux cette confession,
- » mais la connoissance du vrai Dieu, et de ne pas » rendre de culte aux idoles ; parce qu'il est écrit :
- » Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur (2)...
- » Alors donc, comme je viens de le dire, il suffisoit

<sup>»</sup> étoient alors exilés. » Ep. VII, Oper. tom. XI, p. 94 et 95, ed. Bipont.

<sup>(1)</sup> Ne qui verò præter rationem, ad corum quæ nos edocti sumus eversionem dicant, ante annos centum quinquaginta nos asseverare Christum sub Cyrenio natum esse; docuisse autem quæ docuit posterius sub Pontio Pilato: et proinde noxa solutos atque insontes esse, per appellationem allegent, qui ante ea tempora extitère mortales omnes : quæstionem eam anticipanter solvemus. Christum primogenitum Dei esse instituti sumus, et rationem atque Verbum esse : cujus universum hominum genus est particeps, anteà ostendimus. Et quicumque cum ratione et Verbo vixère, christiani sunt, quamvis ἄθεοι et nullius nunniuis cultores habiti sint. Quales inter Græcos fuère Socrates, Heraclitus, atque iis similes : inter barbaros autem Abraham, et Ananias, et Azarias et Misael, et Elias, et alii complures; quorum facta simul et nomina in præsentià recensere, quia longum esse scimus, supersedemus. Perindè atque ex veteribus, qui itidem tempore Christum præcessère, et absque ratione ac Verbo ætatem exegère , inimici Christo fuerunt, eorumque qui secundum rationem et Verbum vixerunt percussores. At qui cum Verbo et ratione vixerunt, atque etiam nunc vivunt, christiani, et extra metum atque perturbationem omnem sunt. S. Justin. Apot. II, pag. 83, ed. Paris. 1516.

<sup>(2)</sup> Deuteron., VI, 4.

» pour le salut de connoître seulement Dieu; mainte» nant ce n'est pas assez, il faut connoître encore
» Jésus-Christ... Il en est ainsi pour ce qui regarde la
» conduite de la vie. Alors le meurtre perdoit l'homi» cide; aujourd'hui la colère même est défendue.
» Alors l'adultère attiroit le supplice; aujourd'hui les
» regards impudiques produisent le même effet. En» fin, » conclut saint Chrysostôme, « ceux qui, sans
» avoir connu Jésus-Christ avant son incarnation, se
» sont abstenus du culte des idoles, ont adoré le seul
» vrai Dieu, et mené une vie sainte, jouissent du
» souverain bien, selon ce que dit l'apôtre: Gloire,
» honneur et paix à tous ceux qui ont fait le bien, soit
» Juifs, soit Gentils (1). »

<sup>(1)</sup> Quid ergo, injustène agitur cum iis qui ante adventum ejus vixerunt? Nequaquam, poterant enim nec Christum confessi salutem consequi. Non enim hoc ab illis exigebatur, sed ne idola colerent, et ut verum Denm noscent. Dominus enim, inquit, Deus tuus, Dominus unus est ..... Tunc enim ad salutem sufficiebat, ut dixi, Deum tantum cognoscere, nunc verò id satis non est, sed Christum nosse oporte'.... Sic et de vitæ instituto putandum. Túm cædes homicidam perdebat ; nunc vel irasci vetitum est. Tunc mæchari et cum alienà muliere commisceri supplicium afferebat, nunc autem impudicis oculis respicere idem affert. Quòd enim ii qui Christum non noverunt ante carnalem adventum, et qui ab idolatrià resilientes Deum unum adorârunt, et probam duxere vitam, omnia bona consecuturi sint, audi quomodò dicat: Gloria autem, honor et pax omni operanti bonum, Judwo primim et Gentili. S. Joan. Chrysost, Homil. XXXVI al. XXXVII in Matth., Oper. tom. VII, pag. 411 et 412, edit. Benedict.—Sixte de Sienne explique très bien ce passage, qu'on doit entendre, ainsi que les autres que nous avons cités, selon la doctrine commune des Pères et des théologiens, «Je » croirois, dit-il, que saint Chrysostôme n'a voulu parler que de » cette foi et de cette connoissance que les scolastiques appellent » explicite, c'est-à-dire, une connoissance claire et distincte de tous » les mystères de Jésus-Christ en particulier, que tous les justes

Il n'en est pas moins certain, nous le répétons, que jamais les hommes n'ont pu être sauvés que par la foi,

» n'ont pas eue avant la venue de Jésus-Christ; car il suffisoit aux » Juifs simples et moins éclairés d'avoir une connoissance générale » de la rédemption du genre humain , et voilée sous les significations » des sacrifices et des cérémouies : et à l'égard des Gentils , si quel-» qu'un a obtenu le salut sans la connoissance du Médiateur, il Ieur » a suffi d'avoir cette foi renfermée dans la foi en Dien, c'est-à-» dire, de croire que Dieu seroit le sauveur du genre humain, » selon l'ordre secret de la Providence révélé à quelques personnes » inspirées de Dieu, et aux sybilles par un privilége particulier. » Biblioth, sancta, lib. VI, annot. LI, pag. 490, Coloniæ, 1576, — On voit que Sixte de Sienne s'exprime dans les mêmes termes que saint Thomas, dont le sentiment sur ce sujet est entièrement conforme à celui de saint Bernard. « Comme plusieurs chrétiens , dit » ce Père, croient et espèrent la vie éternelle, et la désirent avec » ardeur sans en connoître la manière ni l'état, de même plusieurs, » avant la venue de Jésus-Christ, croyant Dieu tout-puissant, » aimant celui qui leur avoit promis leur salut, le croyant fidèle » dans ses promesses, espérant qu'il seroit leur rédempteur, ont » été sanvés dans cette foi et dans cette attente quoiqu'ils n'aient » pas su quand ni de quelle manière le salut qui leur avoit été » promis leur arriveroit. » Quanti hodièque profecto in nopulo christiano vita alerna saculique futuri, quod indubitanter credunt, et sperant, et ardenter desiderant, formam tamen ac statum ne cogitare quidem vel tenuiter norunt! Ità ergo mulli ante Salvatoris adventum, Deum omnipotentem timentes et diligentes sur salutis gratuitum promissorem, credentes in promissione fidelem, sperantes certissimum redemptorem, in hac fide et exspectatione salvati sunt, licet quando, et qualiter, et quo ordine salus repromissa fieret, ignorarent. Tract. de hapt. qui olim orat; Epist. LXXVII, c. 3.—Le vénérable Bède, cité par S. Bernard (cod. loc.), établit la même doctrine, et le Maître des sentences l'enseigne également. « Comme dans l'Église, dit-il, quelques personnes peu » éclairées, ne pouvant distinguer ni expliquer clairement les ar-» ticles de foi, croient cependant tout ce qui est contenu dans » le Symbole, ajoutant ainsi foi aux choses mêmes qu'ils ignorent, » et ayant une foi voilée et obscure ; de même en ce temps-là cenx » qui étoient le moins éclairés adhéroient à la révélation qui avoit » été faite à leurs ancêtres (ou aux principaux d'entre eux, comme » traduit Arnauld), et s'en rapportoient à env pour leurs croyances.»

au moins implicite, en Jésus-Christ, comme saint Irénée le déclaroit expressément (1) avec toute l'Église, vers le milieu du deuxième siècle, en ajoutant que « notre foi étoit préfigurée par les patriarches et les » prophètes, qui avoient répandu par toute la terre » la connoissance de l'avénement futur du Fils de » Dieu (2). » Ce qui n'empêche pas le même Père d'enseigner qu'avant la venue du Sauveur, « il suffisoit pour le salut d'observer les préceptes naturels » que Dieu avoit donnés dès le commencement au » genre humain, et qui sont contenus dans le Déca» logue (3). »

Que les impies ne demandent donc plus comment tels ou tels hommes, avant Jésus-Christ, ont pu connoître certains dogmes; car s'ils n'ont pas pu les con-

Ità et tanc minus capaces ex revelatione sibi factà, majoribus credendo inhærebant, quibus fidem suam quasi committebant. Magist. Sentent., lib. III, distinct. 25.— Il résulte de ces divers passages, qu'avant Jésus-Christ comme après sa venue, les degrés de connoissance varient, la foi demeurant toujours la même; et que cette foi suffit au salut, lorsqu'elle renferme une parfaite soumission à l'autorité qu'on doit croire · majoribus credendo inhærebant. Credentes... secundum quod aliquibus veritatem cognoscentibus, Spiritus revelàsset.

Sanctus Iren. contr. Hæres., lib. IV, cap. XXII, p. 259 ed. Benedict.

<sup>(2)</sup> Manifestum est, quia patriarcha et propheta, qui eliam prafiguraverunt nostram fidem, et disseminaverunt in terrà adventum Pilii Dei, quis et qualis erit: uti qui posteriores erant futuri homines, habentes timorem Dei, facilè susceperunt adventum Christi, iastructi à prophetis. Id. ibid., cap. XXIII.

<sup>(3)</sup> Deus primò quidem per naturalia præcepta, quæ ab initio inlixa dedit hominibus, admonens eos, id est, per Decalogum (quæ si quis non fecerit, non habet salutem), niinil plus ab eis exquiri. *Ibidem*, cap. XV, pag. 244.

noître, ils n'étoient pas nécessaires à leur salut, et ils les ont crus suffisamment en croyant les vérités qu'ils connoissoient. Que ceux qui fatiguent leur esprit à inventer ces objections frivoles, s'interrogent plutôt eux-mêmes, avant le jour où Dieu lui-même, qui ne leur doit les secrets ni de sa miséricorde, ni de sa justice, les interrogera; et au lieu de demander comment ceux-ci ou ceux-là ont pu croire ce qu'ils ne connoissoient pas, qu'ils songent à ce qu'ils répondront au souverain Juge, quand il leur demandera pourquoi eux-mêmes ils n'ont pas cru ce qu'ils connoissoient.

Toutes les vérités de la religion s'enchaînent si étroitement, qu'on ne peut nier un seul point de la foi catholique ou universelle des chrétiens, sans être aussitôt forcé de nier toute la doctrine ancienne, ou la foi universelle du genre humain. Que la première soit fausse, celle-ci nécessairement n'est pas vraie. Si le Médiateur promis n'est point venu, tous les prophètes qui l'ont annoncé, tous les peuples qui l'ont attendu, ont été le jouet d'une vaine illusion. Si la Rédemption n'est qu'une chimère, ou l'homme n'est point tombé, ou il est tombé sans retour; ou Dieu n'a point parlé, ou sa parole est menteuse. Supposer sa parole menteuse, c'est nier qu'il existe; douter qu'il ait parlé, c'est douter qu'il soit, et que nous soyons nous-mêmes, puisque notre raison n'a d'autre fondement que sa parole, et notre être d'autre cause possible que sa volonté.

Ainsi tout se lie, tout se tient dans le christianisme:

unité merveilleuse qui de tant de vérités ne fait qu'une seule vérité! On peut la connoître plus ou moins, mais c'est toujours la même vérité que l'on connoît, et quiconque la croit la possède tout entière. Voilà pourquoi nul ne sauroit être sauvé qu'en la croyant, et qu'il n'est pas toujours absolument nécessaire d'en connoître tous les développemens.

Et remarquons encore que, par une de ces analogies sublimes que nous avons déjà plusieurs fois observées entre la religion et son auteur, elle s'est développée selon l'ordre qui existe de toute éternité en Dieu même. Car de toute éternité le Père engendre son Fils, son Verbe, la figure de sa substance (1); et du Père et du Fils procède éternellement l'Esprit saint, l'amour substantiel, qui n'est avec le Père et le Fils qu'un seul Dieu, dans l'unité d'une même nature. Et la religion aussi fut d'abord l'adoration de ce Dieu essentiellement un, manifesté comme Père de tout ce qui est, et qui avoit promis à l'homme coupable un sauveur. Son Fils, son Verbe prend ensuite notre nature dans le temps; et après avoir accompli le mystère de la Rédemption du genre humain, objet de son incarnation, il promet d'envoyer aux hommes l'Esprit sanctificateur, qu'il leur avoit révélé plus clairement. Et comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont qu'un seul Dieu, la foi au Père, au Fils, au Saint-Esprit n'est qu'une seule foi; le culte du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul culte; et la religion qui

<sup>(1)</sup> Figura substantiæ ejus. Ep. ad Hebr. 1, 3.

se compose de cette foi et de ce culte, une seule et unique religion.

Il est donc incontestable que l'unité est un caractère du christianisme. Nous prouverons maintenant que l'universalité ne lui appartient pas moins visiblement.

## CHAPITRE XXVI.

L'universalité est un caractère du christianisme.

Quand il ne nous resteroit aucuns monumens des peuples anciens, il seroit impossible de douter qu'ils aient connu les vérités nécessaires à l'homme, ou la religion révélée primitivement, puisque nulle société n'auroit pu sans cela ni subsister, ni s'établir, et que la connoissance de Dieu, vérité essentielle, infinie, est le fonds même de la raison humaine, comme de toute intelligence. L'idolâtrie put bien obscurcir mais jamais elle n'effaça de l'esprit des hommes la notion de la Divinité (1); partout elle se conserva au milieu des

» superstition que l'âme des hommes est immortelle. » Idolatry

<sup>(1)</sup> Quid enim ampliùs homini necessarium quam cura in Deum verum...? Ideò tantúm opinor, quia à primordio notus est, quia nunquam latuit, quia semper illuxit. Tertullian. adv. Marcion. lib. II, p. 381 edit. Rigaltii. — Quand les Pères disent que les Gentils ne connoissoient pas Dieu, ils parlent d'une connoissance pratique : et c'est en ce sens que saint Athanase dit des Juifs même, lorsqu'ils s'éloignoient de la loi, qu'ils ignoroient Dieu, appoistant γάο έτχε Θεού Expos. in psalm. CI, Oper. tom. I, p. 1179, edit. Benedict - Après avoir dit que tous les hommes connoissent l'unité du Dien créateur, omnibus hominibus ad hoc demum consentientibus, saint Irénée explique quel est le crime des païens. « Illi » enim creatura potius quam Creatori servientes, et his qui non » sunt dii (Rom. I, 25. Galat. IV, 8), verimtamen primum dei-» tatis lecum attribuunt fabricatori hujus universitatis Deo. » Lib. II contr. Hæres., cap. IX, p. 126 edit. Massuet. « L'idolàtrie suppose la croyance qu'il existe une Divinité, et la

faux cultes, ainsi que l'idée de justice au milieu des crimes qui souilloient les nations païennes, « Elles » n'étoient pas, dit saint Augustin, tellement livrées » aux faux dieux, qu'elles eussent perdu la con-» noissance du seul vrai Dieu, auteur de tous les » êtres (1). » Aussi saint Paul ne reproche-t-il point aux Gentils d'ignorer Dieu; au contraire, ce qui les rendoit inexcusables, c'est que, le connoissant, ils ne le glorificient pas comme dieu (2). Les anges rebelles qui le connoissent aussi sans doute, mais qui refusent de le glorifier, entraînèrent dans leur révolte presque tout le genre humain; et le polythéisme n'est qu'une grande défection, l'acte par lequel la créature cessant d'honorer Dieu, et d'obéir à Dieu comme au suprême monarque de qui relèvent tous les êtres, renonce, au moins implicitement, à la société qu'il avoit établie entre elle et lui, et se choisit d'autres maîtres. En un mot l'idolàtrie, née des passions et non pas du défaut de lumière, est, ainsi qu'on l'a vu, un crime

doth suppose the belief of the existence of a Deity, and superstition the immortality of the souts of men. Stillingfleet, Orig. sacr. book I, ch. I, vol. I, p. 9.

<sup>(1)</sup> Discat ergo Faustus... monarchiæ opinionem non ex gentibus nos habere, sed gentes non usque adeò ad falsos deos esse delapsas ut opinionem amitterent unius veri Dei, ex quo omnis qualiscumque natura. S. Aug. contr. Faustum Manich. XX, 19.—Apertè, ut arbitror, ostendit (Petrus) unum et solum Deum, à Græcis quidem gentiliter, à Judæis autem judaicè, nové autem à nobis cognosci et spiritualiter. Clem Alex. Strom. iib. VI, p. 636. — In hoc quod Deus fecit hunc mundum, notus in omnibus gentibus. S. Thom. 2x, 2x part., quæst. 11, art. 8

<sup>(2)</sup> Ità ut sintinexcusabiles, quia cum cognovissent Deum, nonsicut deum glorificaverunt aut gratias egerunt. Ep. ad. Rom. 1, 20 et 21.—Confilentur se nosse Deum, factis autem negant. Ep. ad. Tit. 1, 16.

de la volonté; et voilà pourquoi, quand Jésus-Christ vint abolir les faux cultes, les esprits célestes, publiant dans leurs sacrés cantiques l'objet de sa mission, proclamèrent la gloire de Dieu, qui alloit de nouveau éclater dans le monde, et annoncèrent la paix aux hommes dont la volonté seroit droite (1).

Parmi les choses généralement reconnues pour certaines, l'universalité des croyances dont se composoit la religion révélée originairement, nous paroît être ce qu'il y a de moins susceptible de contestation. Anciens et modernes, quelle que fût d'ailleurs la diversité de leurs opinions, païens, chrétiens, incrédules; tous ont été frappés de ce fait. « Le savant docteur Shuckford » observe (2) que les anciennes nations conservèrent » long-temps des usages qui annonçoient une religion » primitive, universelle, dont il s'étoit conservé des » traces dans les rites et les cérémonies de leur culte » religieux; et il met au nombre de ces usages les » sacrifices expiatoires et impétratoires, soit les sa-» crifices des animaux, où l'on faisoit couler le sang » des victimes, soit les simples oblations du vin, de » l'huiles, des fruits et productions de la terre. On » élevoit des autels, on dressoit des monceaux de » pierres, tel que celui que Jacob éleva pour y ré-» pandre de l'huile et le consacrer à l'Éternel. Toutes » ces coutumes et ces cérémonies pratiquées par les » patriarches, furent admises par les Gentils, qui d'a-

Gloria in altissimis Deo, et in terrà pax hominibus bonæ voluntatis. Luc. 11, 14.

<sup>(2)</sup> Connexion de l'hist, sacrée et de l'hist, profane, tom. I.

TOME 3. 12

» bord ne les firent servir qu'au culte du vrai Dieu, » et qui dans la suite les transportèrent au culte sacri-» lége des idoles (1). »

Un philosophe du siècle dernier rend à l'universalité de la religion antique, aussi bien qu'à son unité, un témoignage d'autantplus remarquable qu'assurément on ne soupçonnera pas qu'il ait été dicté par des préventions favorables au christianisme. «Ce qu'il » y a de certain, dit-il, c'est que plus on approfondit » la religion des différens peuples, plus on se per- » suade qu'il n'y en a encore eu qu'une sur toute » la terre (2). » Il ne sauroit entrer dans notre plan de rassembler les autorités innombrables qui prouvent la vérité de cette proposition. Nous en offrirons assez cependant, et plus même qu'il n'est nécessaire, pour convaincre tout homme raisonnable et de bonne foi.

Je crois en Dieu', père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre : voilà le premier article du symbole de toutes les nations.

« L'existence d'un Dieu, cause suprême, principe » et fin de toutes choses, a été crue et enseignée » si clairement et si constamment par l'antiquité tout » entière; tous les peuples la proclament avec une si » parfaite unanimité, qu'il semble impossible de ne » pas reconnoître dans cet accord la voix même de « la nature (3).» Ainsi parle le docte Huet, et l'on va

<sup>(1)</sup> Nouv. démonstr. évang.; tom. 1, p. 98 et 99.

<sup>(2)</sup> Lettres américaines, par M. le comte J. R. Carli; note du traducteur, tom. 1, 13.

<sup>(3)</sup> Demn esse, supremam videlicet rerum omnimm caussam,

voir qu'il n'avance rien qui ne soit appuyé sur les monumens les plus authentiques (1).

principium atque finem, tam aperté, tamque constanter credidit ac prædicavit omnis retrò vetustas, tantoque consensu in eamdem conspirant sententiam universæ gentes, ut naturæ vox esse videatur ( Alnetan. Quæst., lib. II, cap. 1, p. 97 ) .- « Tous les peuples ont » admis un Dieu suprême supérieur aux génies gouverneurs du » monde. Bien loin de s'en déguiser l'excellence, ils l'outroient en » quelque facon, en pensant que l'univers, dont il étoit le premier » auteur, étoit indigne de ses soins paternels, et que les foibles » mortels, ne pouvant avoir d'accès auprès d'une telle majesté, » étoient forcés de borner leur culte à des dieux inférieurs. » L'abbé Foucher, Mem. de l'Acad. des Inscript., tom. LXXIV, p. 385. - « Les peuples barbares, les nations policées , les ignorans comme » les savans, ont reconnu un Être souverain, et la créance d'un » Dieu suprême doit être regardée comme la foi du genre humain » et le cri de la nature. » Bullet, l'Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature ; tom. II, p. 8.

(1) Dans un Mémoire inséré dans le Recueil de l'Académie des Inscriptions, tome LXII, page 337, l'abbé Le Batteux examine cette question : Si les païens ont jamais ignoré le vrai Dieu. Après avoir observé qu'il s'agit « non des sages, mais de ce qu'on appelle peuple » par opposition aux sages, » il ajoute : « Il m'a paru qu'on pou-» voit établir que ces peuples (les Chaldéens, les Perses, les Égyp-» tiens, les Grecs et les Romains), malgré tant d'erreurs et d'ex-» travagances, ont connu un Dieu suprême, et qu'elle n'en ont » connu qu'un. » Il développe ensuite les prenves de son sentiment, et conclut ainsi : « Donc la tradition du genre humain, les mys-» tèrcs, les usages religieux, la forme des gouvernemens, les lois, » les sermens, les poëtes, les philosophes, le sentiment intérieur, » la crainte de l'avenir, enfin le ciel et la terre, annonçoient la » même vérité. Tout le geure humain auroit été endormi, qu'une » seule voix auroit sufli pour le réveiller » p. 360 et 361. Mais « quel » étoit donc le crime du genre humain livré à l'idolâtrie? Le voici : » C'étoit d'avoir comm Dieu et de ne l'avoir point glorifié ; c'étoit » d'avoir substitué à son culte celui des idoles ; en un mot c'étoit le » crime tant de fois reproché aux Juifs, et tant de fois puni dans » cette nation infidèle.

» Quand les Juifs firent le veau d'or dans le désert, ils n'avoient
 » point oublié le Dieu dont ils voyoient la gloire sur le mont Sinaï;
 » guand, établis dans le pays de Chanaau, ils immoloient à Baal, à

Que l'unité de Dieu fût connue des Égyptiens (1), et même enseignée par leurs prêtres, on n'en peut pas douter, puisque Solon, Thalès, Pythagore, Eudoxe, Platon, qui ont eux-mêmes enseigné si clairement cette unité, étoient allés s'instruire en Égypte des anciennes traditions religieuses, ainsi que Plutarque nous l'apprend (2). Les Égyptiens appeloient

» Celui des Païens étoit plus grand encore : les Juifs adoroient du noins le vrai Dieu , lui associant les dieux des nations ; mais les païens connoissant le vrai Dieu, ne l'associoient point à leurs dieux nationaux; ils ne lui rendoient aucun hommage , aucun culte : « c'étoit le Dieu de la nature , le Dieu de tout le monde ; d'où ils « concluoient , dans la pratique , qu'il n'étoit le Dieu de personne. » P. 364 et 365.

L'abbé Mignot, très versé dans l'histoire des anciennes religions, soutient, comme l'abbé Le Batteux, que « le culte de ces différens » êtres (les esprits intermédiaires et les âmes des hommes) n'étei- » guit point la connoissance de l'Être souverain ou de la première » cause : cette connoissance se conserva au milieu de la plus grande » dépravation de la religion. » Mêm. de l'Acad. des Inscript., tom. LXV, p. 154.

(1) Les Éthiopiens reconnoissoient aussi un Dieu immortel, qui est la cause de toutes choses. Strab. tib. XVII.

(2) Talis ergo fuit Ægyptiorum accuratio in contemplatione rerum divinarum. Testimonium perhibent etiam Græcorum sapientissimi, Solon, Thales, Plato, Eudoxus, Pythagoras... qui in Ægyptum venerunt et cum sacerdotibus versati sunt. De Isid. et Osir., Oper. tom. II, pag. 354.—Euseb. Præp. evang., lib. III, cap. XI, pag. 115.— Les livres d'Hermès étoient très célèbres chez les ancieus. Quoique les fragmens qui nous ont été conservés sous son nom scient apocryphes; néanmoins les Pères de l'Église les ayant cités dès les premiers siècles, il est difficile de croire qu'ils aient

<sup>Astaroth, ils n'ignoroient pas que le Seigneur parloit à Séilo: Saiomon bâtit des temples aux dieux de ses femmes, il n'abattit
point pour cela celui qu'il avoit élevé au Dieu de son père. Ils boitoient des deux côtés, comme le leur reprochoit le prophéte Élie:
Usque quò claudicatis in duas partes? Si Dominus est Deus, sequimini eum: si autem Baat, sequimini illum. Voilà le crime
des Juifs.</sup> 

Kneph ce Dieu souverain, unique, éternel (1). On le représentoit avec un œuf sortant de sa bouche, pour rappeler qu'il avoit créé l'univers par sa parole; et ce symbole de la puissance créatrice passa de l'Égypte dans l'Inde, où on le retrouve encore aujourd'hui (2). Le Dieu de la tradition, le vrai Dieu, n'étoit donc pas inconnu dans la patrie de toutes les superstitions idolâtriques. Les habitans de la Thébaïde lui rendoient même un culte exclusif; et tandis qu'on levoit dans toutes les autres provinces un tribut pour la nourriture des animaux sacrés, ils en étoient seuls exempts, dit Plutarque, parce qu'ils ne recomoissoient point d'autre dieu que le Dieu éternel, qu'ils nomment Kneph (3).

été fabriqués depuis la prédication de l'Évangile, et surtout qu'ils ne s'accordent pas avec la doctrine qu'on attribuoit généralement à Hermès. Hic scripsit, dit Lactance, libros, et quidem multos, ad cognitionem rerum divinarum pertinentes; in quibus majestatem summi ac singularis Dei asscrit, iisdemque nominibus appellat quibus nos Deum et Patrem. Ac ne quis nomen ejus requireret ἀνώνυμον, id est sine nomine esse dixit: eo quod nominis proprietate non egeat, ob ipsam scilicet unitatem. De fals. Relig. lib. I, cap. VI. Vid. et. S. Cyrit. contr. Julian, lib. I, pag. 30; et Suidas, voc. Ερνής, tom. I, pag. 1042 edit. Colon. Allobrog. 1619.

<sup>(1)</sup> On l'honoroil, à Memphis, sous le nom de *Phlas*, qui, en langue cophte, signifie opifex, artifex, constitutor, ordinator. Selon Jamblique (de Myst., sect. VIII, cap. III), les Égyptiens l'appeloient aussi Amon, ou Amoun, l'esprit créateur et formateur du monde.

<sup>(2)</sup> Hist. des Rit. relig. des Indes, part. VIII, tom VI, pag. 296.

<sup>(3)</sup> Cûm autem ad alenda quæ veuerantur animalia sumptum suppedifent Ægyptii, soli Thebaidos incolæ immenes sunt. Hi enim morfalem deum mullum censent; sed Deum qui Kneph ipsis dicitur, ortus exsortem et immorfalem putant. De Isid. et Osirid., Oper. tom. H, pag. 357.

« Selon les Égyptiens, dit Jamblique, le premier » des dieux a existé seul avant tous les êtres. Il est la » source de toute intelligence et de tout intelligible. » Il est le premier principe se suffisant à soi-même, » incompréhensible, le père de toutes les essens ces (1). »

Qu'étoit-ce que cette divinité mystérieuse adorée dans le temple de Saïs, où on lisoit cette inscription : Je suis tout ce qui a été, ce qui est, et ce qui sera. Nul mortel ne souleva jamais mon voile (2)? à quel dieu du paganisme ces paroles peuvent-elles convenir? Ce dieu qui a été, qui est, et qui sera; ce dieu qui se définit comme le vrai Dieu se définit dans l'Écriture, est-il autre que ce Dieu lui-même (3)?

A l'entrée du temple de Delphes on lisoit aussi ce mot Ét Tu es, avec le célèbre adage : Connois-toi toi-

<sup>(1)</sup> Jamblic, de Mysteriis Ægypt.; Euseb., Præp. evang., lih. III, cap. II.— Vid. et. Lucan, Pharsal, lib. I.— Synes, Calvitiei Encom.

<sup>(2)</sup> Εγώ είμι πᾶν τὸ γεγονὸς, καὶ ὂν, καὶ ἐσόμενον καὶ τὸν ἐμὸν πεπλον ολδείς πω Θνητὸς ἀπεκάλυπσεν. Plutarch. de Isid. et Osirid., Oper. tom. II, pag. 354.—Pan étoit un des noms que les Égyptiens donnoient au Dieu suprême. Ce mot ne vient pas du grec πας, omnis, mais de l'ancieu égyptien Pan-os. notre Scigneur, Adonaï. Mêm. de l'Acad. des Inscript., tome LXVI, page 188.

<sup>(3)</sup> Cette conjecture s'accorde parfailement avec tout ce que nous savons de la théologie des anciens Égyptiens. Tot ergo decs, tot semideos gentium reges ab obitu consecratos fuisse, esseçue abortus lumani ingenit, conceptos è semine primigenia veritatis scilicet ex historià primorum hominum in sacris pandectis memoratorum: nec aliunde, quàm ex hàc fonte Egyptiorum reges deos et semideos ortos esse, et primum Pana fuisse mundi spiritum ommem universi molem agitantem, eum hoc conjunctos septem plunetavum præsides, hisque successisse duodecim reges, propter beneficia et artes inventas, virtutesque deorum choris insertos. Brucker, Histor critica Philosophia. Ilb. 11. cap. VII, tem 1. p. 251.

même. Voyons de quelle manière Plutarque explique ces deux inscriptions. « Par quoy mon advis est que » cette escripture ne signifie ny nombre, ny ordre, » ny conjonction....: ains est une entière salutation » et appellation du dieu, laquelle, en prononceant » les paroles, induit le lecteur à penser la grandeur o de la puissance d'iceluy, lequel semble saluer chas-» cun de nous, quand nous entrons, par ces paroles, » Cognoy-toy toy-même, qui ne signifient rien moins " que Dieu te gard ; et nous , lui rendant la pareille , » respondons, L'a c'est-à-dire, Tu es: en lui baillant » la vraie, et nullement fausse appellation et titre, » qui à luy seul appartient, d'estre : car, à le bien » prendre, nous n'avons aucune participation du vrai » estre, pour ce que toute humaine nature est tous-» iours au milieu, entre le naistre et le mourir, ne » baillant de soy qu'une obscure apparence et umbre, » et une incertaine et débile opinion (1). »

La tradition d'un Dien unique, tout-puissant, éternel, créateur de l'univers, ne se perdit jamais dans la Grèce (2). Il y étoit même adoré, puisque le dieu inconnu (3), dont saint Paul aperçut l'autel en entrant

<sup>(1)</sup> Plutarque, autraité: Que signifioit ce mot, È.c. OEuv. moral., tome 111, p. 920; traduction d'Amyot, édit. de Vascosan.

<sup>(2)</sup> M. Boivin l'aîné a prouvé, que, dans les premiers temps, les Grees ont comme et adoré un seul Dieu éternel, créateur et sonverain maître de l'univers. Voyez les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tome III, page 1. — Pronapidés, précepteur d'Homère, donne au Dieu éternel le nom de Daimogargon, comme on le voit dans un fragment de Théodontius que Boccace nous a conservé dans sa Généalogie des Dieux, livre 1, chapitre III.

<sup>(3)</sup> Præteriens enim , et videns simulaera vestra , inveni et aram ,

dans Athènes, étoit le vrai Dieu, le Dieu ineffable, selon saint Augustin (1). Dieu, disoit Thalès, est le plus ancien des êtres, car il n'a point eu de commencement (2). Hermotime, de Clazomène, et Anaxagore (3) enseignoient qu'une intelligence divine avoit créé le monde, et en avoit ordonné avec sagesse toutes les parties (4).

in quà scriptum erat: Ignoto deo. Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuntio vohis. Act. XVII, 23.

- (1) Numquid dixit, quia extra Ecclesiam colitis, non est Deus ipse quem colitis? Sed ait, quem vos ignorantes colitis, hunc ego annuntio vobis. Quid eis præstare cupiens, nisi ut eumdem deum, quem præter Ecclesiam ignoranter atque inutiliter colebant, in Ecclesià sapienter et salubriter colerent. Lib. I contr. Crescon., cap. XXIX, Oper. tom. IX, col. 405.—« On voit que les Athéniens » avoient tant de vénération pour ce dieu inconnu, que c'est par lui » qu'ils juroient dans les occasions importantes. Nous le voyons dans » un dialogue de Lucien, intitulé Philopairis, dans lequel Critias » jure par le dieu inconnu des Athéniens, et Tryphon exhorte même » les autres à l'adoration de ce dieu : Pour nous, dit-il, adorons le » dieu inconnu des Athéniens, que nous avons découvert ; et, » élevant les mains au ciet, rendons-lui grâces de nous avoir fait » dignes d'être assujettis à une telle puissance. Cela prouve que » l'inscription de cet autel n'étoit que pour un seul dieu, et qu'on le » crovoit au-dessus des autres.» L'abbé Anselme, Mêm. de l'Acad. des Inscriptions, tom. VI, p. 307; éd. de La Haye, 1724. Vid. et Vathérus in Miscell. IX, 90; et Heins. in Exercit. VIII, ad hunc loc. Act.
- (2) Πρεσθύτατου των δυτωυ, ΘΕΟΚ, ἀγέννητου γὰρ. Diogen. Laerl. in Thalet.
- (3) C'est l'âme, disoit-il, c'est l'esprit qui est le principe de tout; la cause et le Seigneur de l'univers. Diogen. Laert. in Anaxagor.
- (4) Aristol. de Generat., lib.I.—Voss. de Idolatr., cap.I.— « On » dit qu'Anaxagore fit observer que les corps célestes n'étoient pas » des dicux; qu'au lieu de gouverner le monde ils étoient eux-mêmes » gonvernés par l'Intelligence qui les avoit formés, et que le soleil » en particulier n'étoit qu'nn globe de feu : que ce mot pensa le
- » perdre, et qu'il eut besoin, pour éviter le dernier supplice, de » tout le crédit de Périclès, qui ne put même empêcher qu'on ne

Héraclite (1) et Archélaüs professoient la même doctrine (2).

"Dieu donne un heureux succès à celui qui fait le bien: roi et seigneur de toutes choses, et des immortels même, nul ne l'égale en puissance (3). "Ce sont les paroles de Solon. Pythagore (4), Empé-

- » le condamnât à une grosse amende. On ne connoît point d'auteur contemporain qui ait rapporté ce fait; et ce qui le rend un peu » suspect, à mon avis, e'est qu'Euripide, disciple d'Anaxagore, parla comme lui du soleil dans sa tragédie de Phaéton, sans que » personne lui en fit un crime. Quoi qu'il en soit, on continua » d'estimer Anaxagore, et de louer sa doctrine, sans en être moins » attaché à la religion, qu'elle sapoit par les fondemens. C'est que » l'idée d'un Dicu suprème, auteur du monde, et différent des dieux » qu'on honoroit, se maintenoit toujours dans les esprits. Elle s'y » étoit maintenue de même, quoique moins développée, avant le » siècle d'Anaxagore. » Mém. de l'Acad. des Inscriptions, t. XXIX, p. 86, 87.
  - (1) Plutarch. de Plac. Philos., 1, 28.
  - (2) Clement. Alexandr. Admon. ad Gent., p. 43.
  - (3) Τῷ δὲ καλῶς ἐρδοντι Θεὸς περὶ πάντα τίθησι Συντυχίηυ ἀγαθὴν, ἐκλυτιν ἀρροσύνης... Αὐτὸς γάρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανος ἐστιν Λθανάτων τε, ὁ δ' οὔτις ἐρηρεισθαι κράτοσ ἄλλος.

Solon. sentent. inter Gnomic. græc. Ed. vet.

(4) Referente sancto Cyrillo Alexandrino, dixisse fertur: « Deus » quidem unus est. Ipse verò non, ut nonnulli suspicantur, extra » mundum, sed in ipso est, totus in toto, omnes circumquaquè con» siderans generationes. Ipse est temperamentum omnium sæculo» rum, lux omnium facultatum, principium omnium rerum. Ipse » fax cœli, hominum pater, mens et anima universi, omnium spha» rarum motus. » Dicebat etiam Pythagoras, « mundum à Deo » factum, et nalurà quidem suà corruptioni obnoxium esse, quippe » cùm sit corporeus; tamen ab interità Dei providentià et custodià » servatum iri. » S. Cyril. Alex. contr. Julian., lib. I, p. 32 et 47. —Vid. et. Lacl., Inst. Div., lib.V; et S. Justin. Cohort. I ad Græc., pag. 18.

docle (1), Philolaüs (2), Ocellus Lucanus (3), Timée de Locres (4), et tous les philosophes de l'école italique reconnoissoient un seul Dieu éternel, immuable, qui ne peut être vu que par l'esprit, qui a tout créé, et qui conserve tout par sa Providence.

« Sachez, dit Socrate, que votre esprit, tant qu'il » est uni à votre corps, le gouverne à son gré. Il faut » donc croire aussi que la sagesse qui vit dans tout » ce qui existe, gouverne ce grand tout comme il lui » plaît. Quoi! votre vue peut s'étendre jusqu'à plu-» sieurs stades, et l'œil de Dieu ne pourra pas tout

<sup>(1)</sup> Nons ne pouvons ni l'apercevoir avec les yeux, ni le saisir avec la main : la foi est comme le *grand chemin* par lequel il descend dans l'esprit des hommes.

Οδα έστιν πελάσασθαι έν δφθαλμοΐσιν έφικτον

Πμετέροις, ή χερσι λαβείν ήπερ τε μεγίστη

Πειθούς ἀνθρώποισιν άμαξιτός εἰς φρενα πίπτει.

Empedocl. apud. Clement. Alexandr. Strom., lib. V, Öper. pag. 587, ed. Paris 1631.

<sup>(2)</sup> Princeps et dux omnium rerum Deus, unus, semper existens, singularis, immotus, ipse sui similis, aliis dissimilis. *Philolaus*, apud *Philon. Jud.*, *lib. de Mundi Opific*.

<sup>(3)</sup> Il parle de Dien comme d'une intelligence unique, éternelle, attentive aux actions des hommes, et qui les gouverne par sa Providence. De natur. univers., cap. IV.

<sup>(1) «</sup> Timée de Locres a dit ceci: fi y a deux causes de tous les » êtres: l'intelligence, cause de tout ce qui se fait avec dessein; et » la nécessité, cause de ce qui est forcé par les qualités des corps. De » ces deux causes, l'une a la nature du bon, et se nomme Dieu, prin- cipe de tout bien... Le Dieu éternel, le Dieu père et chef de tous » les êtres, ne peut être vu que par l'esprit. » Τίμαισς δ Λοκρδς τάθε είρα διο αίτίας είμεν των συμπάντων νόον μέν, των κατά λογον γιγνομενουν ἀνάγκαν δέ, της βία, καττάς δυνάμεις των σωμάτων. Τουτεων δέ, τον μέν, τὰς τάγαθω φυσιος είμεν, δεόν τε δνυμαίνεσθαι, ἀρχάντε των ἀριστων... Θεόν δέ, τὸν μέν αξυμπάνετων ἀριστων... Θεόν δέ, τὸν μέν αίωντον νόος όρη μόνος, των άπαντων άργαγόν καί γενέτορα τουτέων. De Anim. Mund., cap. l n. l; et cap. H, n. l.

» embrasser! votre esprit peut en même temps s'oc» cuper des événemens d'Athènes, de l'Égypte et de
» la Sicile, et l'esprit de Dieu ne pourra songer à
» tout en même temps (1)! »

L'univers ayant commencé, a nécessairement une cause (2): cette cause c'est Dieu, créateur et père de tout ce qui est (3), bon (4), éternel (5), souverainement intelligent, tout-puissant (6). Le monde, qui renferme tous les êtres, mortels et immortels, est l'image de ce Dieu intelligible (7), qui seul existe par lui-même (8). Telle est la doctrine de Platon, à qui

<sup>(1)</sup> Κατάματε, ὅτι καὶ ὁ τὸς νοῦς ἐνῶν τὸ τὸν τῶμα ὅπως βούλεται, μεταχειρίξεται. Οἴεσθαι οὖν χρὴ καὶ τὴν ἐν παντί φρόνητιν τὰ πάντα, ὅπως ἄν αὐτῆ ἡοὺ ἢ, οῦτω τίθεσθαι. Καὶ μὴ τὸ τὸν μὲν δυμα δύνατθαι ἐπὶ πολλὰ στάδια ἐξικνεσθίαι, τὸν δὲ τοῦ βερῦ ὀφθαλμὸν ἀδυνατον εἶναι ἄμα πάντα ὁρᾶν' μηδὲ τὴν τὸν μὲν ψυχὴν καὶ περὶ τῶν ἐνθάδε καὶ περὶ τῶν ἐν Λίγυπτω, καὶ ἐν Σικελία δύνατθαι φροντίξειν, τὴν δὲ τοῦ Θεοῦ φρόνητιν μὴ ἱκανὴν εἶναι ἄμα πάντων ἐπιμε)εῖσβαι. Χεnophont. Memorab. Socrat., lib. I, cap. IV, traduction de M. Gail.— Ce Dieu qui voit tout, qui gouverne tout, est celui qui a fait l'homme au commencement, ὁ ἐξ ἄρχης πειῶν ἀνθρώπους. Ibid., n. 5.

<sup>(2)</sup> Τῷ δ' αὖ γενομένο çαμέν ὑπ' αἰτίου τινὸς ἀνάγκην εἶναι γενετθαι. Plat. in Tim., Oper. t. IX, p. 302 et 303 ed. Bipont.

<sup>(3)</sup> Ποιητήν και πατέρα τούδε τού παντος. Ibid., pag. 303; et in Sophist.

<sup>(4)</sup> Λέγωμεν δή δι' ήν αἰτίαν γένετιν καὶ τὸ πῶν τόθε ὁ ξυνιττάς ξυνέτ στησεν. Αγαθός ήν... βουληθείς γὰρ ὁ Βεὸς ἀγαθὰ μὲν πάντα, κ. τ. λ. Ibid., pag. 304 et 305.

<sup>(5)</sup> Ο ῦτος δη πάς όντως αξί. Ibid., pag. 311.

<sup>(6)</sup> Θεός μέν τά πολλά εἰς ἕν ξυγκερανούναι, και πάλιν ἐξ ένός εἰς πολλά διαλύειν ἰκανος, ὡς ἐπιστάμενος ἄμα καὶ δυνατός. Ibid., pag. 384.— Ce Dieu sage et puissant, est le souverain monarque de tous les êtres, ὁ πάντων ἀγεμών Θεος. Ibid., sub. fiu.

<sup>(7)</sup> Θυητά γάο και ἀθάνατα Κῶα λαθών, και ξυμπληρωθείς ὅθε ὁ κόσμος, οῦτω... εἰκῶν τοῦ νοητοῦ Βεοῦ... γέγονεν. Ibid., pag. 437.

<sup>(8)</sup> Tò 32. Nihil Plato putat esse quod oriatur et intereat ; idque

les anciens donnèrent le surnom de divin, comme s'il eût été inspiré par le Dieu qu'il célèbre avec une si magnifique éloquence.

Il emploie souvent ces locutions qui semblent avoir été familières, non seulement aux Grecs, mais à tous les peuples, Dieu aidant, si Dieu le rent(1). Et dans une lettre à Denys de Syracuse: « Quoique vous sa-» chiez à quel signe reconnoître quand j'écris sé-» rieusement ou non, ne laissez pas de le remarquer » avec beaucoup de soin; car plusieurs me prient de » leur écrire, avec lesquels il m'est difficile de m'ex-» pliquer ouvertement. Mes lettres sérieuses commen-» cent donc par ce mot, Dieu; et les autres par ceux-» ci, les dieux (2). »

Aristote, son disciple, n'a pas moins fidèlement recueilli la tradition antique sur la Divinité. « Seule » cause et seul principe de toutes choses, indivisible,

solumesse quod semper tale sit. Ciceron. Tusculan. Quast., lib. 1, cap. XXIV.

<sup>(1)</sup> Σύν θεφ εἰπεῖν, ἄν θεὸς ἐθελη. Vid. Ep. IV et VI, tom. XI, pag. 85 et 91.— ἡν Θεὸς θελης, Euripid. Electr.— Nec nomen Deo quæras. Deus nomen est illi. Illic vocabulis opus est, nbi propriis apellationum insignibus multitudo dirimenda est. Deo qui soins est, Dei vocabulum totum est. Ergo unus est, et ubique totus diffusus est. Nam et vulgus in multis Deum naturaliter confitetur, cùm mens et anima sui autoris et principis admonetur. Dici frequenter audimus: O Deus, et Deus videt, et Deo commendo, et Deus tibi reddat, et quod vult Deus, et si Deus dederit. Atque hæe est summa delicti, nolle agnoscere quem ignorare non possis. S. Cyprian. de Idolor. Vanit., Oper. tom. 1, pag. 409 et 410 Wirecburg. 1782.

<sup>(2)</sup> Πολλοί γὰρ οί πελεύοντες γράφειν, ούς ού ράδιον φανερῶς διωθεῖτθαι. Τῆς μὲν γὰρ σπουδαίας ἐπιστολής Θεός ἄρχει, Θεοί δὲ τῆς ῆττον. Oper. tom. XI, μag. 177.

» incorporel, immuable, souverainement parfait et » intelligent, heureux, non par la jouissance d'aucun » bien extérieur, mais par sa propre nature, Dieu » possède en lui-même une vie et une éternité perpé- » tuelle (1), ainsi qu'une puissance infinie. On lui » donne différens noms, quoiqu'il soit un : on l'ap- » pelle Zeus et Dios, comme pour exprimer que c'est » par lui que nous vivons; Kronos d'un mot qui » signifie le temps, pour marquer qu'il est de l'éter- » nité à l'éternité. (2). »

(2) Cette expression est encore de l'Écriture. Benedictus Dominus Deus Israel, ab æterno usque in æternum. Paralipom. XVI. 36.

<sup>(1)</sup> C'est une expression de l'Écriture. Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti; et qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellæ in perpetnas æternitates. Daniel., XII, 3.

Οτε γάρ θεός, δοκεί αίτιον πάσιν είναι και άργη τις. Metaphysic. lib. I, cap. II Oper. tom. II , pag. 644. Νοητός γάρ Δυγγάνων καὶ νοῶν; ώστε ταυτόν νους και νοητόν... Φαμέν θε τόν θεόν είναι ζώον αιδιον, άριστον Ωστε ζωή και αιών συνεγής και άιδιος ύναρχει τῶ Βεῶ. Τοῦτο γάρ ὁ Βεός... ὅτι μέν οὖν έστιν οὐσία τις ἀἴδιος, καὶ ἀκίνητος, καὶ κεγωρισμένη τῶν αισθητων, φανερόν έχ των είρημένων. Δέθεχται δέ, χαί δτι... άμερης χαί άθιαιρετός έστι. Κινεῖ γὰρ τὸν ἄηειρον γρόνον οὐδὲν δ' ἔγει δύναμιν ἄπειρον πεπερασμένον. Ibid., lib. XII, cap. VII, pag. 742. — Ος εὐδαίμων μεν ἐστὶ και μακάριος δι' ούθεν δὲ των ἐξωτερικών ἀγαθών, ἀλλὰ δι' αύτὸν αύτὸς. De Republic., lib. VII, cap. I, ibid. pag. 321. — Εἰς δὲ ὧν, πολυώνυμός έστι... καλούσι δε αύτου, και Ζήνα, και Δία... ώς κάν εί λέγοιμεν, δι δν ζωμεν. Κρόνον θε και χρόνου λέγεται, διήκων έξ αίωνος άπερμονοπ είς έπερον αλώνο. De Mundo, cap. VII, tom.I, pag. 475.— L'abbé Le Batteux résume ainsi la doctrine d'Aristote : « Il existe nécessairement une es-» sence immobile et éternelle (Phys. VIII, cap. VII; et VII, cap. II » et VII. -Met. XIV, cap. VI), entièrement différente de ce qui » tombe sous les sens ( Phys. VII, cap. V ) : elle est sans étendue, » et par conséquent indivisible et infinie ( Met. XIV , cap. VII , » et Phys. VIII, cap. XV): elle est Dieu, c'est-à-dire, un être » vivant, éternel, souverainement bon, dont la pen-sée fait la vie » Zຄວາ ແຜ່ໂວງ ຂ້ອເສັ້າວາ ( Met. XIV, cap. VI ); elle ment sans être

« Qu'est-ce que Dieu? demande Secundus. C'est. » répond-il, le bien existant par lui-même, une hau-» teur invisible, un être qu'on ne peut comprendre, n un esprit immortel et qui pénètre tout; un œil tou-» jours ouvert, l'essence propre de toutes choses, un » pouvoir qui a plusieurs noms, une main toute-puis-» sante : Dieu est lumière, intelligence et force (1). » Rien n'arrive sans sa volonté(2), dit Démophile; le sage l'honore même par son silence (3). Seul pieux, seul véritablement prêtre, il est le seul qui sache prier; car Dieu n'écoute point celui qui est chargé du bien d'autrui(4). La vertu est le plus grand de ses dons(5). On ne l'honore point par des victimes, ni par des offrandes, mais par les saintes pensées et les sentimens pieux qui nous unissent solidement à lui (6). Si, quelque chose qui vous occupe, vous vous souvenez tou-

<sup>»</sup> mue, parce que c'est un acte pur (Mct. XIV, cap. VI), et mème
» sans se mouvoir elle-mème, parce que, si elle se mouvoit, elle
» seroit censée passer de la puissance à l'acte... C'est cette essence
» éternelle, intelligente, qui donne le mouvement à tout, et de toute
» éternité, » Mém.de l'Acad. des Inscript., tom. LVII, p.109 et 110.

<sup>(1)</sup> Τ΄ εστι Θεός; ἱδιόπλαστον ἀγαθόν... ἀσύνοπτον ὑψωμα... δυσνούμενον ξήτημα, ἀθάνατος νοῦς, πολυδιοίκητον πνεῦμα, ἀκοίμητος ὀφθαλμός, ἰδία πάντων οὐσία, πολυώνυμος δύναμις, παγκρατής χείο, φως, δύναμις. Secundi Sentent., pag. 86, Lips. 1754.

Θεφ δὲ σύδὲν δεσύλητον. Demophil., Sontent. Pythagoricæ, pag. 26, Lips. 1754.

<sup>(3)</sup> Σοφός γάρ και συγώη του Θεου τιμα. Ibid., pag. 28

<sup>(1)</sup> Μόνος οὖν ίερεὺς ὁ σοφὸς, μόνος Θεοφιλὰς, μόνος εἰδὼς εἴχετθαι... μόνον γάρ τοῦ μὰ τοῖς ἀλλοτρὶοις πεφορτισμένου ἐπήκοος ὁ Θεὸς. Ibid., pag. 30.

<sup>(5)</sup> Δώρον άλλο μετζον άρετης ούν έττι παρά Θεού λαβειν. Ibid.

<sup>(6)</sup> Δώρα καὶ θυσίαι Θεόν οὐ τιμώσιν, ἀναθήματα Θεόν οὐ κοσμεῖ ἀλλὰ τὸ ἔνθεον φρόνημα διαρκῶς συνάπτει Θεῷ, χωρεῖν γὰο ἀνάγνη τὸ ὅμοιου πρός τὸ ομοίου. Ibid.

jours que Dieu est présent, et qu'il vous voit; si, dans vos actions et vos prières, vous respectez sa présence, il habitera au fond de votre cœur (1). S'appuyer sur Dieu, c'est l'unique force (2). On ne peut l'aimer, quand on aime son corps, et les voluptés, et les richesses. Le voluptueux est esclave du corps, et dès lors avide de richesses. Celui qui est avide de richesses devient nécessairement injuste, c'est-à-dire, impie envers Dieu, et inique à l'égard des hommes. Quand il sacrifieroit des hécatombes, il seroit plus que jamais impie, abominable, athée, sacrilége. Fuyez donc le voluptueux, comme un homme exécrable, comme l'athée. L'âme chaste et pure est la demeure la plus agréable à Dieu (3).

En général les anciens appeloient Dieu l'Être par excellence, l'Être absolu, ou *Celui qui est* (4). Cicéron le représente comme la raison souveraine, auteur de

<sup>(1)</sup> Ε΄αν ἀεὶ μνημονεύης, ὅτι ὅπου ἄν ἥ ἡ ψυχῆ σου, καὶ τὸ σῶμα ἔργον ἀποτελεῖ, Θεὸς ἐφέστηκεν ἔφορσς, ἐν πάσαις σου, ταῖς εὐχαῖς καὶ πράξεσιν, αἰδεσθήση μὲν τοῦ Βεωροῦ τὸ ἄληστον, ἔξεις δὲ τὸν Θεὸν σύνοικον. Demophil., etc., pag. 32.

<sup>(2)</sup> Τὸ δέ ἐφ' ἐαυτοῦ ὀχεῖτθαι καὶ τοῦ Θεοῦ, μόνου βέδαιου. Ibid., pag. 40.

<sup>(3)</sup> Φιλήδονου, καὶ φιλοσώματου, καὶ φιλοχρήματου, καὶ φιλόθεου τὸν αὐτον αδύνατον εἶναι. Ο γάρ φιλήδονος, καὶ φιλοσώματος ὁ δὲ φιλοσώματος, πάντως καὶ φιλοχρήματος ὁ δὲ φιλοσώματος, κὰ φιλοχρήματος ἐξ ἀνάγκης ἄδικος, εἰς μὲν Θεὸν ἀνόσιος, εἰς δὲ ἀνθρώπους παράνομος. Οῦτε καν ἐκατόμδας θύη πολύ μᾶλλον ἀνοσιώτερος ἐστι, καὶ ἀσεδής, καὶ ἄθεος, καὶ τη προαιρέσαι ἰερόσυλος. Διὸ καὶ πάντα φιλήδονου, ὡς ἄθεον καὶ μιαρὸν ἐκτρέπεσθαι χρή. Ψυχῆς άγνῆς τόπον οἰκειότερον ἐπὶ γῆς οὐκ ἐχει Θεός. Ibid., pag. 42.

<sup>(4)</sup> Vocârual antiqui Denm τὸ ἔν ipsum essé, id quod solům ac principaliter existat, quod munquâm non fuerit, munquâm esse cessaverit. Cæfera enim aliquandô fuerunt, aliquandô non fuerunt. Steuchus, De perenni Philosoph.; lib. 1, cap. VII.

tout ordre et de toute justice (1). Comment le concevoir, dit-il, si on ne le conçoit éternel, comme une pure intelligence qui connoît tout, et qui meut tout (2)? Et encore : « De même qu'un Dieu éternel donne le » mouvement au monde qui est périssable en partie, » ainsi une âme immortelle meut notre corps fra-» gile (3). Il peut tout (4) : il a tout fait, et tout lui » obéit (5). En considérant tant de merveilles, pou-» vons-nous douter qu'il n'existe une Intelligence qui » a créé, ou qui gouverne l'univers (6)? »

Dieu, selon Pline, est l'être infini (7). Père

<sup>(1)</sup> De legib., lib. I passim.

<sup>(2)</sup> Nec verò Deus ipse, qui intelligitur à nobis, alio modo intelligi potest, nisi mens soluta et libera, segregata ab omni concretione mortali, ounia sentiens et movens, ipsaque prædita motu sempiterno. *Tuscul.*, lib. 1, cap. LXVI: ap. Lactant., de Irà, cap. X; et Instit. Div., lib. 1, cap. V.

<sup>(3)</sup> Ut mundum ex quâdam parte mortalem ipse Deus acternus, sic fragile corpus animus sempiternus movet. Somn. Scipion., cap. VIII, n. 19.

<sup>(4)</sup> Nihil est quod Deus efficere non possit. De naturà, deor., lib. III.

<sup>(5)</sup> Genuit omnia Deus. *Cicer. de Univers.*, 23. Parent Dei numini omnia. *De divinat.*, lib. I, 120. — Non enim est illi principi Deo, qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat acceptiùs, etc. *Somn. Scip.*, cap. IV. — Animal hoc providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et consilii, quem vocamus *hominem*, præclarà quàdam conditione generatum esse à supremo Deo. *De legib.*, lib. I, cap. VII, n. 22.

<sup>(6)</sup> Hac igitur et alia innumera cum cernimus, possumus ne dubitare quin his præsit vel effector, si hæc nata sunt ut Platoni videtur, vel si semper fuerint, ut Aristoteli placet, Moderator tanti operis et muneris. *Tuscul. Quæst.*, lib. I, cap. XXVIII.

<sup>(7)</sup> Quisquis est Deus et quâcumque in parte, totus est sensus, totus visus, totus auditus, totus animæ, totus animi, totus sui. *Itist. nat.*, lib. II, cap. V. — Deum summum, illud quidquid est summum. *Ibid.*, cap. IV.

de tous les êtres, il a, dit Quintilien, créé le monde (1). Lucien reconnoît que ce Dieu unique a tiré l'homme du néant. Des cieux où il fait sa demeure, il regarde les hommes justes et injustes, et, au jour qu'il a marqué, il rendra à chacun selon ses œuvres (2).

Auteur de l'univers! non, jamais votre souvenir ne se perdit parmi les mortels. Tous ont entendu la voix puissante qui, comme un souffle de vie (3), traverse le temps pour animer les intelligences, en leur révélant votre être. Mais éblouis de votre gloire, effrayés de votre grandeur, les hommes ont détaché de vous leurs regards. Ils se sont courbés pour ne pas voir Celui qu'on ne peut voir sans mourir (4). Tourmentés intérieurement d'un crime qui n'étoit pas expié, ils sentoient en eux-mêmes que quelque chose les séparoit de vous : et dans leur terreur et leur foiblesse, trop souvent ils n'osèrent élever leur adoration audessus de la créature. Cependant le Créateur, le Dieu des dieux, l'Éternel, ne laissoit pas d'être présent à leur pensée; et dans le sein même de l'idolâtrie, aucun peuple ne méconnut un seul moment son existence.

(1) Princeps ille Deus, parens rerum, fabricatorque mundi. Quintil., lib. I, cap. XVI.

<sup>(2)</sup> Hominem ex nihilo ad essentiam produvit Deus, estque in cœlo aspiciens justos, pariter atque injustos, et in libris describens cujusque res et actiones. Rependet antem omnibus eo die, quem ipse præfinivit. Lucian. in Philopatr.

<sup>(3)</sup> Spiraculum vitæ. Genes. 11, 7.

<sup>(4)</sup> C'étoit une opinion des anciens, qu'on ne pouvoit voir Dieu TOME 3.

Écoutons les Stoïciens. « Dieu gouverne tout par » sa Providence. Père de l'homme de bien, qui est » son image, il l'aime et le prépare pour lui, en le » perfectionnant sans cesse. Quand il renouvellera » ce monde, nos âmes jouiront d'un bonheur sans » fin (1). »

" La première chose qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a un Dieu, qu'il gouverne tout par sa Pro" vidence, et que non seulement nos actions, mais
" nos pensées et nos mouvemens ne sauroient lui être
" cachés. Ensuite il faut examiner quelle est sa na" ture. Sa nature étant bien connue, il faut néces" sairement que ceux qui veulent lui plaire et lui
" obéir fassent tous leurs efforts pour lui ressembler;
" qu'ils soient libres, fidèles, bienfaisans, miséricor" dieux, magnanimes. Que toutes tes pensées donc,
" que toutes tes paroles, que toutes tes actions, soient

sans mourir. Il y est fait allusion plusieurs fois dans l'Écriture. Exod. XXVIII, 35; XXX, 21 et alib.

<sup>(1)</sup> Hoe commodiùs in contextu operis redderetur, cùm præesse universis Providentiam probaremus, et interesse nobis Deum.... Inter bonos viros ac Deum amicitia est, conciliante virtute. Amicitiam dico? imò etiam necessitudo et similitudo... Discipulis ejus, amulatorque et vera progenies; quem Parens ille magnificus... experitur, indurat, sibi illum præparat... Patrium habet Deus adversus bonos viros animum, et illos fortiter amat... Miraris tu, si Deus ille bonorum amantissimus, qui illos quam optimos esse atque excellentissimos vult, fortunam illis cum qua exerceantur assignat. Senec. de Provident., cap. I et II.— Et cum tempus advenerit, quo se mundus renovaturus extinguat... nos quoque felices animae, et æterna sortitæ, cum Deo visum erit iterum ista moliri. Id. Consol. ad Martiam, cap. XXVI. Vid. et. Epist LXV.

» les actions, les paroles d'un homme qui imite Dieu,» qui veut lui ressembler (1).

» Quelle est la nature de la Divinité? c'est intelli-» gence, science, ordre, raison. Par là tu peux con-» noître quelle est la nature de ton véritable bien, » qui ne se trouve qu'en elle (2).

» Tout ce qui arrive dans le monde fait l'éloge de » la Providence. Donne-moi un homme ou intelli-» gent, ou reconnoissant ; il la sentira (3).

» Tu n'as rien que tu n'aies reçu. Celui qui t'a tout
» donné, t'ôte quelque chose; tu es non seulement
» fou, mais ingrat et injuste de lui résister (4).

» Les véritables jours de fête pour toi sont ceux où » tu as surmonté une tentation, et où tu as chassé » loin de toi, ou du moins affoibli l'orgueil, la témé- » rité, la malignité, la médisance, l'envie, l'obscé- » nité des paroles, le luxe, ou quelqu'un des autres » vices qui te tyrannisent. Cela mérite bien plus » que tu fasses des sacrifices, que si tu avois ob- » tenu le consulat, ou le commandement d'une ar- » mée (5). »

« Notre âme est une émanation de la Divinité. » Mes enfans, mon corps, mon esprit me viennent de » Dieu (6). »

<sup>(1)</sup> Manuel d'Épictèle, liv. 11, pag. 113, 114; Paris, 1798.

<sup>(2)</sup> Ibid., pag. 104.

<sup>(3)</sup> Ibid., liv. I, pag. 69.

<sup>(4)</sup> Ibid., liv. III, pag. 163.

<sup>(5)</sup> Ibid., iiv. IV, p. 172.

<sup>(6)</sup> Réflexions morales de l'emp. Marc-Antonin.

Porphyre (1), Proclus (2), Simplicius (3), Jamblique (4), ont également reconnu un Dieu unique, cause et fin de tous les êtres, existant par lui-même, infini, essentiellement bon. Celse l'appelle le grand Dieu (5). « Quel homme est assez insensé, assez stupide, dit Maxime de Madaure, pour douter qu'il » existe un Dieu suprême, éternel, père de tout ce » qui est, et qui n'a rien produit d'égal à lui-même? » Nous l'invoquons sous différens noms, parce que

<sup>(1)</sup> Deus est ubique, quia nusquam intellectus est; abique etiam, quia nusquam anima; denique ubique est, quoniam est et nusquam: sed Deus quidem ubique est et nusquam est eorum omnium, quasunt post ipsum. Porphyr. in tib. de Occas., cap. XXI.

<sup>(2)</sup> Quis ille rex omnium, Deus unicus, qui et ab omnibus separatus est, et omnia nihilominus ex se producit? Qui omnes fines ad se convertit, finis finium, causa prima operationum. Autor omnis boni et pulchri, cujus luce irradiantur omnia et collucent? Si Platoni credis, nec explicari, nec percipi potest. Procl. in theolog. Platon.

<sup>(3)</sup> Omne pulchrum à primà et præcipuà divinà pulchritudine; omne verum à divinà veritate, omnia principia ab uno principio. Id autem non, ut cætera, particulare aliquod principium est, sed principium omnia principia supereminens, supergrediens, in se colligens; adeò ut omnibus dignitatem principii largiatur, singulisque prout naturæ suæ convenit.... Bonorum omnium scaturigo et principium Deus est, omniaque ex se producit, prima, media, ultima. Una bonitas producit multas bonitates, una unitas multas unitates, unum principium multa principia. Unitas autem, principium bonum, Deus, unum et idem sonant. Est enim Deus universorum causa prima, in eoque cætera particularia fundantur. Is ipse causa causarum est, Deus deorum, bonitas bonitatum. Simplic. in Arian. Epictet.

<sup>(4)</sup> Intellectus divinus dat esse animæ per intelligere suum essentiale. Ergo esse animæ est quoddam intelligere, scilicet Deum, undé dependet. ESSE nostrum, est Deum cognoscere, quia præcipuum esse animæ, est intellectus suus, in quo idem est esse, quod intelligere divina actu perpetuo. Jamblich. in Myst., cap. 1.

<sup>(5)</sup> Origen. contr. Cels., lib. VIII, n. 66.

» nous ignorons son nom propre. Nous le divisons par la pensée, et adressant des prières, pour ainsi » dire, à chacune de ses parties, nous l'honorons » ainsi tout entier (1). »

Saint Augustin rejette avec mépris ce paganisme philosophique; mais en même temps il reconnoît que le Dieu dont parle Maxime, est celui que, selon l'expression des anciens, les savans et les ignorans con-

fessent avec une parfaite unanimité (2).

Frappé de cet accord, Maxime de Tyr observe que « si l'on interrogeoit tous les hommes sur le sentiment » qu'ils ont de la Divinité, on ne trouveroit pas deux » opinions différentes entre eux; que le Scythe ne » contrediroit point ce que diroit le Grec, ni le Grec » ce qu'avanceroit l'hyperboréen... Dans les autres » choses, les hommes pensent fort différemment les » uns des autres.... Mais au milieu de cette différence » générale de sentimens sur tout le reste, malgré » leurs disputes éternelles, vous trouverez par tout le » monde une unanimité de suffrages en faveur de la

(2) Siquidem illum Deum dicis unum, de quo (ut dictum est à veteribus ) decti indoctique consentiunt. Ibid., Ep. XVII, col. 21.

<sup>(1)</sup> Equidem esse Deum summum sine initio, sine prole, naturæ seu Patrem magnum atque magnificum, quis tam demens, tam mente captus neget esse certissimum? Hujus nos virtutes per mundanum opus diffusas multis vocabulis invocamus, quoniam nomen ejus cuncti proprium videlicet ignoramus. Nam Deus omnibus religionibus commune nomen est. Ita fit ut dum ejus quasi quadam membra carptim, variis supplicationibus prosequimur, totum colere profecto videamur. Epist. Maxim. Madaur. ad August., inter Ep. XVI, tom. II, col. 20. ed. Benedict.

» Divinité. Partout les hommes confessent qu'il y a » un Dieu, le père et le roi de toutes choses, et plu-» sieurs dieux qui sont les fils du Dieu suprême, et qui » partagent avec lui le gouvernement de l'univers. » Voilà ce que pensent et affirment unanimement les » Grecs et les barbares, les habitans du continent et » ceux des côtes maritimes, les sages et ceux qui ne » le sont pas (1). »

« La créance des dieux, et principalement de celui » qui préside à toutes choses, est commune à tout le » genre humain, tant aux Grecs qu'aux barbares (2).» Ainsi parle Dion Chrysostôme.

Ces témoignages prouvent suffisamment que la tradition de l'unité de Dieu se conserva toujours chez les anciens. On entend comme une seule voix qui la proclame pendant dix siècles (3), au milieu de l'idolâtrie. Nous n'avons pas cependant encore cité les autorités les plus fortes. On pourroit croire que le peuple ignoroit cette doctrine des philosophes, et c'est en effet la conséquence que plusieurs savans ont tirée de quelques paroles de Platon. Il faut donc montrer que les poètes même, que tout le monde lisoit, et qui se conformoient aux croyances reçues généralement; les poètes, qui furent à la fois et les moralistes et les théologiens de l'antiquité, enseignoient sur ce point la même doctrine que les philosophes, et, en alléguant

<sup>(1)</sup> Maxim. Tyr. Diss. I, p. 5 et 6 cd. Oxon. 1677.

<sup>(2)</sup> Dion. Chrysost. Orat. 12.

<sup>(3)</sup> Thalès vivoit environ 640 ans avant Jésus-Christ, et Maxime de Madaure dans le quatrième siècle de notre ère.

leur témoignage, nous ne faisons que suivre l'exemple de saint Paul (1).

Les hymnes d'Orphée jouissoient d'une grande célébrité dans la Grèce. On les chantoit du temps des Pélasges, dans la Samothrace et la Piérie. Originairement écrits en un langage qui, sous Pisistrate, n'étoit déjà plus intelligible pour les Grecs (2), Onomacrite les retoucha (3); et ce sont ces hymnes ainsi traduits

<sup>(</sup>f) In ipso (Deo) enim vivimus, et movemur, et sumus; sicut et quidam vestrorum poetarum dixerunt : ipsius enim et genus sumus. Act. XVII, 28.—Saint Paul fait allusion à un passage d'Aratus, où il est dit que nous sommes les enfans de Jupiter ou de Zaba. Le docteur Cudworth conclut de là, que, d'après l'Écriture même, les Grecs. par ce mot Zebs, entendoient, quelquefois au moins, le vrai Dieu. System. mundi intellect., p. 473 et seq. « Les mots Zede, Zhu, Zau, » Δίς, Δεύς, que les Grees employoient pour désigner leur principale » divinité, ne sont, dit M. Clayier, le nom d'aucun personnage par-» ticulier, et ils y attachoient la même idée que nous attachons au » mot Dieu, c'est-à-dire, celle d'un être métaphysique, dont nous » ne pouvous méconnoître l'existence, mais dont nous ignorons » absolument la nature. » Biblioth. d'Apotlodore, tom. II, p. 13. — C'est aussi le sentiment d'Eusèbe : « Qui enim et poetarum , et ora-» torum vocibus, Jupiter (Zeús), celebratur, is omnino Deum signi-» ficat.» Præpar. evanget., lib. XIII., cap. XIII., p. 675. — « Les » pythagoriciens révéroient, dit Hiéroclès, le créateur et le père de » de l'univers sous le nom de Zεύς, estimant qu'il est raisonnable » désigner celui qui a donné l'être et la vie à tout ce qui existe. » par un nom qui exprime son opération puissante. » Hierocl. in Carm. aurea, p. 273.—Selon l'abbé Foucher, Zeus signifie l'Être suprême, vie par essence et source de la vie, de l'ancien mot oriental Zend, vie ou vivant. Mémoir. de l'Acad. des Inscript., tom, XLVI, p. 516. - Platon l'appelle le Dieu des dieux, Θεός δ θεών Ζεύς, Deus deorum Zeus. In Crit. Oper. tome X , p. 66.

<sup>(2)</sup> This poetry was in the original amonian language, which grew obsolate among the Helladians, and was no longer intelligible: but was for a long time preserved in Samothracia, and used in their sacred rites. (Diodor. Sicul., lib. V. p. 322.) The Analysis of antient Mythology; by Jacob Bryant, tome 11, p. 425 et 426.

<sup>(3)</sup> Vers la 50° olympiade; selon Tatien, p. 275. Vid. Suidas, voc.

pour l'usage des contemporains de Solon, que les Lycomèdes chantoient dans les cérémonies sacrées à Athènes (1). Aristote, les Pères de l'Église, et Proclus, dans ses dissertations sur Platon, nous en ont conservé des fragmens d'autant plus précieux, qu'ils forment le plus ancien monument qui nous reste de la théologie des Hellènes.

"L'univers a été produit par Zeus. A l'origine tout de étoit en lui, l'étendue éthérée et son élévation lumineuse, la mer, la terre, l'Océan, l'abîme du Tarmare, les fleuves, tous les dieux et toutes les déesses dimmortelles, tout ce qui est né et tout ce qui doit naître; tout étoit renfermé dans le sein du Dieu sumprême (2). D'orphée proclama l'unité de ce Dieu (3), qu'il définit presque dans les mêmes termes que saint Jean: "Zeus, le premier et le dernier, le commencement et le milieu, de qui toutes choses tirent leur origine, et l'esprit qui anime toutes choses, le chef

Oργένς.—Cedrenus, p. 47.—Stillingfleet, Orig. sacr., tom. I, p. 69.

— Brucker, Hist. crit. phil., tom. I, part. II, lib. I, cap. I.

— Fabricius, Biblioth. græc., tom. I, pag. 130. — « Je sais qu'on » attribue d'ordinaire à Onomacrite, qui a fleuri sous Pisistrate, » quelques-uns des ouvrages qui portent le nom d'Orphée; mais » soit qu'Onomacrite les eût simplement fait reparoître, ou qu'il » les eût peut-être ajustés au langage de son siècle, du moin » on étoit persuadé qu'il avoit conservé le fond des choses, et qu'il » n'avoit rien changé à la doctrine. » Mémoir. de l'Acad. des Inscript., tom. XVIII, p. 4.

<sup>(1)</sup> Bryant's analys. of anticnt mytholog., tom. 11, p. 425, not.

<sup>(2)</sup> Orph. ap. Procl. in Plat. Tim., p. 95.

<sup>(3)</sup> Εἴς Ζεὺς... εἴς Θεὸς ἐν πάντεστιν: unus Zeus... unus Dens in omnibus. Orphic., Fragment II/, p. 364 edit. Gesner.

» et le roi qui les gouverne (1). » Quelque étonnant que soit ce passage, son authenticité ne sauroit être douteuse, puisque Aristote le cite et le commente.

Il nous reste quelques vers de Linus, contemporain d'Orphée. Il reconnoît qu'il fut un temps où tous les êtres prirent naissance (2), et qu'il existe par conséquent un principe créateur.

L'unité de Dieu faisoit partie de la doctrine enseignée dans les mystères, dès les temps les plus reculés.

« O toi, s'écrioit l'hiérophante; ô toi, Musée, fils » de la brillante Sélène, prête une oreille attentive à » mes accens, je vais te révéler des secrets sublimes! » Que les préjugés vains et les affections de ton cœur » ne te détournent point de la vie heureuse! Fixe tes » regards sur ces vérités sacrées! Ouvre ton âme à » l'intelligence, et, marchant dans la voie droite, » contemple le Roi du monde! Il est un, il est de » lui-même; de lui seul tous les êtres sont nés: il est » en eux, et au-dessus d'eux; il a les yeux sur tous » les mortels, et aucun des mortels ne le voit (3).»

Ego sum  $\alpha$  et  $\omega$ , principium et finis, dicit Dominus Deus, qui est, et qui erat, et qui venturus est, omnipotens. *Joan. Apocatyp.*, 1, 8.

 <sup>(1)</sup> Ζεὺς πρῶτος γένετο, Ζεὺς ὓστατος ἀρχικέραυνος.
 Ζεὺς κεραλὴ, Ζεὺς μέσσα 'Διὸς δ' ἐκ πάντα τέτυκται'
 Ζεὺς πνοιὴ πάντων...
 Ζεὺς βασιλεὺς 'Ζεὺς ἀρχὸς ἀπάντων ἀρχικέραυνος.
 Aristot. de Mundo., cap. VII, Oper. tom. 1, p. 175.

<sup>(2)</sup> Πν ποτέ τοι χρόνος ούτος, έν ω ἄμα πάντ' ἐπεφύκει.

Diogen. Laerth, lib. 1, 1.

<sup>(3)</sup> Vid. Christ. Eschembach, De poesi Orphicá, p. 136. Quelque soit l'auteur de cet hymne, dit l'abbé Le Batteux, on ne peut niev,

Au milieu des fictions dont Homère a rempli ses poëmes, et qui n'étoient que des fictions pour les païens aussi bien que pour nous, on découvre aisément le même fonds de doctrine que dans les vers orphiques: un Dieu très grand, très glorieux, très sage, très redoutable (1), père et roi des hommes et des dieux (2), qui le reconnoissent pour leur souverain (3), et hui adressent leurs prières (4). Assis au-dessus d'eux, il habite le plus haut sommet de l'Olympe (5); ses décrets sont irrévocables (6), et il les cache, quand

qu'il ne soit de la plus haute antiquité par le sens et même par les paroles. Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. XLVI, p. 371.

(1) Deus magnus et terribilis. Deuteron., VII, 21.

(2) Ζεῦ πάτερ, ἴοηθεν μεθέων, κύθιστε, μέγιστε.

Ibid., III, v. 276.

Μητιέτα Ζεύς. . .

Ibid., v. 175.

Λίνότατε Κορνίδο. . .

Ibid., v. 552.

Ζευ άνα. . .

(6)

Ibid., v. 351.

. . . . . . . . Πατήρ ἀνδρώντε Θεών τε.

Ibid., I, v. 544.

(3) Tant je suis èlevé au-dessus des dieux et des hommes! dit Inpiter. Et Minerve lui répond : Père et maître sourerain des dieux, nous savons tous que votre force est invincible, et que rien ne peut vous résister (trad. de madame Dacier).

Τόσσον εγώ περί τ' είμι θεών, περί τ' είμ' άνθρώπων...

Δ΄ πάτερ ήμετερε, Κρονίδη, ὓπατε κρειόντων, Εὖ νυ καὶ ήμετς ἴζιμεν, ὅ τοι σθένος οὺκ ἐπιεικτόν.

Iliad., VIII, v. 27, 31 et 32.

(i) Ζεῦ πάτερ... τόδε μοι κρήηνον ἐελόωρ,
 dit la déesse Thétis, Ibid., 1, v. 503 504.

(5) Εῦρεν δ' εὐρύοπα Κρόνιδην ἄτερ ἤμενον ἀλλων Ακροτάτη κορυψή πολυδειράδος Οὐλύμποιο. Ibid., v. 498 et 499.

Οῦ γὰο ἐμόι παλινάγρετον, ουδ' ἀπατηλόν,

il lui plaît, aux dieux même (1). Il a créé la terre, le ciel, la mer, et tous les astres qui couronnent le ciel (2).

Au commencement du quatrième livre de l'Iliade, le poète représente les dieux assemblés autour de Jupiter (3) pour entendre l'arrêt de sa volonté sur Troie. Cette fiction peut encore avoir son fondement dans une tradition véritable, puisque nous voyons aussi dans Job, les fils de Dieu, c'est-à-dire, les anges chargés du gouvernement du monde, s'assembler devant le Seigneur, et former comme un saint conseil, où Satan lui-même paroît, pour recevoir les ordres de Dieu (4).

Οὐδ' ἀτελεύτητὸν γ', δ, τι κεν κεραλή κατανεύσω. *Ibid.*, Ι, v. 526 et 527.

- (5) Ον δ' αν έγων απάνευθε θεων εθέλοιμε νοησαε, Μήτε σύ ταύτα έκαστα διεέρεο, μηθε μετάλλα. Ibid., v. 549 et 550.
- (2) Ε΄ν μὲν γαῖαν ἐτευξ', ἐν δ' οὐρανὸν, ἐν δὲ βάλασταν,
   Ε΄ν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τὰ δ' οὐρανὸς ἐστεψάνωνται.
   Homer. ab Eus. cit. in Præpar. evang., lib. XIII, c. XIII.
- (3) Οἴ δὲ Ֆεοὶ γὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἢγορόωντο Χρυσέῳ ἐν δαπέδω.

Ibid., IV, v. 1 et 2. Vid. et. Ovid. Metamorph., lib. I, v. 168 et seq.

(4) Quâdam autem die, cûm venissent filii Dei, ut assisterent coram Domino, affuit inter eos etiam Satan. Job. 1,6; et II, 1. — Les dieux sont nommés dans Pindare, les fils de Jupiter, παίδων Δίστ. Pyth., III; Antistr., 1. — Homère est plein des anciennes traditions. Dans l'Odissée, un des amans de Pénélope dit à l'un de ses compagnons qui maltraitoit Ulysse déguisé en mendiant: « Vous avez grand » tort d'outrager ce pauvre qui vous demande l'aumône. Que de- » viendrez-vous, malheureux, si c'est quelqu'un des immortels! » car les dieux qui se revêtent, comme il leur plait, de toutes sortes » de formes, prennent souvent celle d'un étranger, et parcourent » les villes et les contrées, pour observer les violences qu'on y » commet, et la justice qu'on y rend. » On peut être tenté de

Après avoir parlé de dieux célestes et terrestres, nés dès le commencement, et qui engendrèrent ensuite d'autres dieux, Hésiode célèbre le Dieu suprême, père des dieux et des hommes, le plus puissant, dit-il, et le plus grand des dieux (1). Roi des immortels, qui le reconnoissent pour leur maître (2), honoré principalement, selon Théognis, à cause de son pouvoir souverain, tout lui est soumis, il règne sur l'univers, et il connoît les pensées et le fond du cœur de chaque homme (3).

ne voir dans cette croyance qu'une superstition païenne; mais rappelez-vous que les *dieux* des anciens n'étoient originairement que les *anges*, et vous retrouverez ici un souvenir de l'histoire des premiers jours. Cela est si vrai, que saint Paul recommande l'hospitalité par le même motif pour lequel Homère défend de maltraiter le pauvre. « Exercez l'hospitalité; car c'est en la pratiquant que » quelques-uns, sans le savoir, ont reçu pour hôtes des anges » mêmes. » *Ep. ad. Hebr.*, XIII, 2.

Θεῶν γένος αἰδοῖον πρῶτον κλείουσιν ἀοιδη,
 ἐξ ἀρχης οῦς γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὑς ἐτικτεν,
 Οἴ τ' ἐκ τῶν ἐγένοντο Βεοί, δωτηρες ἐάων.
 Δεύτερον αὖτε Ζῆνα, Βεῶν πατέρ' ἡ δὲ καὶ ἀνδρῶν...
 Θστον φέρτατος ἐστι Βεῶν, κράτεὶ τε μέγιστος.

Theogon. sub. init.

Selon Pindare , les dieux et les hommes ont une même origine. Εν ἀνδρῶν, ἔν θεῶν γένος.

Ap. Euseb. Prwpar. evangel., lib. XIII, cap. XIII.

(2) Αὐτὸς γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανοτ ἐστὶ Αθανάτων, σέο δ' οὕ τις ἐρήρισται κράτος ἄλλος.
 Hesiod. in Euseb. Præpar. evang., lib. XIII, cap. XIII, p. 680.

(3) Χεῦ πάτερ... ἀθανάτων βασιλεῦ.
Χεῦ φίλε, θαυμάξω σε. Σὸ γὰρ πάντεσσιν ἀνασσεις,
Τιμὴν αὐτὸς ἔχων καὶ μεγάλην δύναμιν
Ανθρώπων ος εὸ οἶσθα νόον καὶ θυμὸν ἐκάστου.
Σὸν δὲ κράτος πάντων, ἔσθ΄ ὕπατον, βασιλεῦ...

Ce Dieu unique et très grand, qui commande aux dieux et aux hommes, n'a point, selon Xénophane, un corps comme les mortels, ni un esprit semblable au leur (1). Il n'a point commencé, il n'aura jamais de fin (2). Rien ne lui est caché, dit Épicharme, il voit tout et peut tout (3). C'est ce Dieu qu'Aratus invoque au commencement de son poëme, et qui doit être toujours présent à notre pensée. Il remplit et soutient l'univers qu'il a créé. Sa bonté envers les hommes se manifeste dans les œuvres de sa main. Il a placé des signes dans le ciel, il a distribué avec sagesse et affermi les astres (4), pour présider à l'ordre des saisons et féconder la terre. Être merveilleux dans votre grandeur, source de tous les biens pour l'homme, ô Père, je vous salue, vous le premier et le dernier à qui s'adressent les prières (5)!

Θυητοΐσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνασσει, Ζεὺς Κρονίδης.

Theognid. Sentent. v. 709, 721, 365 — 368 et 781. Gnomic. Poët. Græc., p. 16 et 30 ed. Brunck.

(1) Εἰς Θεὸς ἔντε θεοῖτι καὶ ἀνθρώποισι μέγιστος, Οὐτι δέμας θνητοῖτιν δμοίιος, οὐδὲ νοήμα.

Xenophon. Colophan., ibid. p. 78.

- (2) Πολλά μαλ' ώς ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνωλεθρὸν ἐστι Μοῦνον, μονογενἔς δὲ, καὶ ἀτρεψές, ἢδ' ἀγένητον. Parmenid., ibid. p. 680.
- (3) Οὐθἐν ἐκρεύγει τὸ Θεῖον, τοῦτο γινώσκειν σε δεῖ. Λὐτός ἐστ' ἀμῶν ἐπόπτης, ἀθυνατεῖ δ' οὐθὲν Θεὸς. Εpicharm., ibid. p. 674.
- (4) Quoniam videbo cœlos tuos, opera digitorum tuorum, lumen et stellas quæ tu fundasti. Ps. VIII, 4.
  - (5) Ε΄χ Διὸς ἀρχώμεθα τὸν οὐδὲ ποτ' ἄνθρες ἐῶμεν Λξόητον. Μεσταὶ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγνιαὶ, Πᾶσαι δ' ἀνθρώπων ἀγοραὶ, μεστὴ δὲ βάλασσα, Καὶ λιμένες: πάντη δὲ Διὸς κεχοήμετα πάντες.

"Honore premièrement Dieu, et ensuite tes pa"rens (1). Sois équitable envers tous, sans acception
"de personne (2). Ne repousse point le pauvre (3).
"Ne rends point de jugemens injustes (4); car si tu
"juges mal, Dieu, à son tour, te jugera. Fuis le faux
"témoignage (5). Dis ce qui est vrai. Conserve la
"chasteté (6). Sois bienveillant envers tous les hom-

Του γάρ γένος ἐσμέν, οἵτε δημιουργία. Ο δ' ἤπιος ἀνθρώποῖσι

Δεξιά σημαίνει.

Αὐτὸς γὰρ τάγε σήματ' ἐν οὐρανῷ ἐστήριξεν, Αστρα διακρίνας ἐσκέπσατο δ' εἰς ἐνιαυτὸν Αστέρας, οἴ κε μάλιστα τετυγμένα σημαίνοιεν Ανδράσιν ὡράων, ὄφρ' ἔμπεδα πάντα φύηται' Καὶ μιν ἀεὶ πρῶτόν τε καὶ βστατον ἱλάσνονται Καῖρε, Πατερ, μέγα Βαῦμα, μέγ' ἀνθρώποισιν ὄνειαρ.

Arat. Phænomen. in Euseb. Præpar. evangel., lib. XIII, cap. XIII, p. 674.

(1) Adorato Domino Deo tuo (*Deuteron.*, XXVI, 10), honora patrem tuum et matrem tuam. *Exod.* XX, 12.

(2) Nulla erit distantia personarum, ita parvum auditis ut magnum, nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium est. Deuteron., 1, 17.

(3) Cave ne forté subrepat tibi impia cogitatio,... et avertas oculos tuos à paupere fratre tuo. *Ibid.*, XV, 9.

(4) Quod justum est judicate. *Ibid.*, I, 16.

(5) Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. Exod. XX, 16.

(6) Il est beau de conserver son corps chaste, de garder une virginité incorruptible, et de se réjouir toujours dans des pensées pures.

Καλόν μεν δέμας άγνον έχειν, άδμητά τε μίμνείν Παρθενικήν, καθαροΐσι τ' άεὶ μελεθήμασι χαίρειν.

Naumachii sentent., inter Gnomic.

Non mæchaberis (Exod. XX, 13). Voilà le !précepte universel, le précepte de la tradition, et vous le voyez dans toute sa pureté chez le même peuple où un autre poëte disoit: Virginibus non gaudet Venus, παρθενιαζίς δυ Κύπρις Ιαίνεται. Mus. de Heron. et Leandr.

mes. N'use point d'une mesure trompeuse; que ta
balance n'incline d'aucun côté (1). Ne te parjure
point, ni volontairement, ni par inconsidération;
car Dieu a le parjure en horreur (2). Ne dérobe
point les semences : c'est un crime exécrable. Paie
à l'ouvrier son salaire, et n'afflige point le pauvre (3).
Veille sur ta langue (4); ne révèle point le secret
qui t'est confié (5). Ne commets point d'injustice,
et ne souffre pas qu'on en commette. Donne tout de
suite au mendiant, et ne le remets point au lendemain : donne à pleines mains à l'indigent (6). Reçois l'exilé dans ta maison (7). Sois le conducteur
de l'aveugle (8). Aie pitié des naufragés, car la navigation est incertaine. Tends la main à celui qui

<sup>(1)</sup> Non habebis in sacculo diversa pondera, majus et minus; nec erit in domo tuâ modius major et minor. Pondus habebis justum et verum, et modius æqualis erit tibi. *Exod.* XXV, 13, 14 et 15.

<sup>(2)</sup> Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum; nee enim habebit insontem Dominus eum qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustrà. *Ibid.*, XX, 7.

<sup>(3)</sup> Non negabis mercedem indigentis, et pauperis fratris tui, sive advenæ, qui tecum moratur in terrà, et intra portas tuas est; sed eâdem die reddes illi pretium laboris sui ante solis occasum, quia pauper est, et eo sustentat animam suam. Deuteron., XXIV, 14 et 15.

<sup>(4)</sup> Noli citatus esse in linguâ tuâ. Ecclesiast., 1V, 34.

<sup>(5)</sup> Secretum extraneo ne reveles. Proverb., XXV, 9.

<sup>(6)</sup> Non obdurables cor tuum, nee contrahes manum, sed aperies cam panperi. Deut. XV, 7 et 8.

<sup>(7)</sup> Deus magnus, et potens, et terribilis, qui personam non accipit, nec munera...., amat peregrimum, et dat ei victum atque vestitum. Et vos ergo amate peregrinos, et quia et ipsi fuistis advenæ in terra Ægypti. *Ibid.*, X, 17, 18 et 19.

<sup>(8)</sup> Maledictus qui errare facit cæcum in itinere. Ibid., XV, 18.

» tombe (1); secours l'homme abandonné. Tous boi» vent à la coupe des maux; la vie ressemble à la
» roue d'un char : il n'est point de bonheur stable.
» Es-tu riche, partage avec l'indigent, rends-lui ce
» que Dieu t'a donné, et ne fais point de différence
» entre l'étranger et le concitoyen : car la pauvreté
» voyage sans cesse; elle nous visite tous, et il n'y a
» pas un coin de terre où les hommes puissent poser
» le pied solidement. Dieu seul est sage, puissant;
» seul il possède des richesses infinies et impérissa» bles (2). »

Qui parle ainsi? est-ce Moïse, ou le fils de Syrach, ou quelqu'un des prophètes? Non, c'est un poète grec, Phocylide, qui vivoit environ six siècles avant Jésus-Christ. Où puisoit-il cette profende sagesse? quel maître lui avoit enseigné, avec l'unité de Dieu,

<sup>(1)</sup> Oculus fui cæco, et pes claudo. Job. XXIX, 15.

Πρωτα Θεόν τίμα, μετέπειτα δὲ σεις γονῆας. Πᾶσι δίκαια νέμειν, μηδὲ κρίσιν ἐς χάριν ἕλκειν. Μή βίπσης πενίην' ἀδικως μή κρίνε πρόσωπον. Ην σὺ κακῶς δικάσης, σὲ Θεός μετέπειτα δικάσσει. Μαρτυρίην ψευδή φεύγειν' τὰ δίχαι' ἀγορεύειν. Παρθενίην τερείν. ἀγάπην δ' ἐν πᾶσι φυλάσσειν. Μέτρα νέμειν τὰ δίκαια, καλὸν δ' ἐπίμετρον ἄπατι. Σταθμόν μη κρούειν έτερόζυγον, άλλ' ίσον έλκειν. Μήτ' ἐπιορχεῖν, μήτ' ἀγνοίη, μήτε εκοντί Ψεύδορχον στυγέει Θεός ἄμβροτος ὅστις ὀμόσσει. Σπέρματα μη κλέπτειν ἐπαράσιμος, ὅστις ἕλητὰι Μισθόν μοχθήσαντι δίδον μη βλίδη πένητα. Γλώσση νουν έχέμεν. χρυπτον λόγον έν φρεσίν εσχειν. Μήτ' ἀδιχεῖν ἐθέλης, μήτ' οὖν ἀδιχοῦντα ἐάσης. Πτοχῷ ο' εὐθὺ οἰόου, μηδ' αὕριον ἐλθέμεν εἴπης. Πληρώσας σέο γεῖρ' έλεον γρήδοντι παράσχου. Αστεγου είς οίχου δέξαι, και τυρλόν όδήγει. Νανηγούς οϊκτειρον, ἐπεί πλοὸς ἐστίν ἄδηλος.

la règle des devoirs? Ne voit-on pas qu'il ne fait que rappeler une doctrine universellement connuc? et pour quiconque n'est pas résolu à tout nier, n'est-il pas évident que le flambeau de la première révélation ne s'éteignit jamais dans le monde?

Où trouvera-t-on un témoignage plus formel, plus clair que celui-ci, sur l'immortalité de l'âme : « Les » parties qui composent le corps humain forment une » harmonie qu'il n'est pas permis de détruire. Nous » espérons que ceux qui ont abandonné leur dépouille » à la terre, en sortiront bientôt pour venir dans la » lumière : ils seront un jour des dieux, car les âmes » des morts sont incorruptibles. L'esprit est l'image » de Dieu. Pour le corps, il vient de la terre et s'en » retourne en terre; nous ne sommes que cendre, » mais l'esprit remonte au ciel (1)? »

Voilà bien expressément un Dieu unique, et des

Χετρα πεσόντι δίδου" σώσον δ' άπεριστατόν άνδρα. Κοινὰ πάθη πάντων ὁ βίος τροχός ἄστατος ὅλθος Πλούτον έχων, σην χείρα πενητεύουσιν όρεξον Δ΄ν σοι έδωχε Θεός, τούτων χρηζουσι παράσγου.

Εστωσαν δμότιμοι ἐπήλυδες ἐν πολιήταις. Πάντες γάρ πενίης πειρώμεθα της πολυπλάγκτου. Χώρη ο' ου τι βέδαιον έχει πεδον άνθρώποισι. 

Εἶς Θεὸς ἐστι τοφος, δυνατός Β' ἄμα καὶ πολύολθος. Phocylid. Poem. admonitor. Gnomic. Poet. Grac... p. 112 et 113 ed. Brunck.

(1)Ού καλόν άρμονίην άναλύεμεν άνθρώποιο. Καὶ τάχα δ' ἐχ γαίης ἐλπίδομεν ἐς φάος ἐλθεῖν Λείπσαν άποιγομένων, Οπίσω δὲ θεοί τελέθονται. Ψυχαί γὰρ μίμνουσιν ἀκήριοι ἐν φθιμένοισι. Πνεύμα γάρ έστι Θεού γρήσις θνητοίσι καὶ εἰκών. TOME 3.

dienx qui sont les âmes des justes (1). Le crime des païens consistoit à leur adresser le même culte qu'au Dieu souverain : aussi Phocylide recommande-t-il de ne pas excéder dans les honneurs qu'on leur rend, et qui doivent avoir des bornes (2).

Simonide, Linus, Archiloque, Callimaque et plusieurs autres poètes célèbrent un Dieu, roi de tous les dieux (3), qui obéissent à ses lois, et Dieu par luimême (4). Il est la fin de toutes choses, et tout est soumis à sa volonté. La vie de l'homme est en sa puissance; il en fixe la durée (5). Rien ne lui est impos-

Σώμα δ' ἄρ' ἐχ γαίης ἔχομεν, καί πᾶν τόδ' ἐς αὐτὴν Αυόμενον κόνις ἐστίν. Αὴρ δ' ἀνὰ πνεῦμα δέδεκται.

Phocylid. Poem. etc., p. 115. Et Eurip. Supplic., v. 532. Pulvis es, et in pulverem reverteris (Genes. III, 19). Antequam... revertatur pulvis in terram suam unde erat, et spiritus redeat ad Deum qui dedit illum. Eccles. XII, 7.

(1) Je l'ai dit : vous ètes des dieux , et les fils du Très-Haut. Ego dixi : dii estis , et filii Excelsi omnes. Fs. LXXXI, 6.

- (2) Μέτρα δὲ τεῦχε Θεοῖσι' τὖ γὰρ μέτρον ἐστὶν ἄριστον. Phocytid., ib., v. 92.
- (3) Ipse est Deus deorum, et Dominus dominautium Deuteron., X, 17.

sible (1), et tout est facile à celui qu'il aide (2). Le roi est son image vivante (3). Il règne dans les cieux (4). C'est lui qui distribue les richesses (5), les biens et les maux. Ami de l'équité (6), il est bon envers les bons (7); il écoute la prière du juste (8), et c'est pourquoi le fruit de ses œuvres ne périt point, et sa fin est heureuse (9). Soyez donc juste, et Dieu combattra pour vous (10). Souvenez-vous de lui dans la prospérité (11). C'est lui qui vous nourrit (12). Il est partout,

| (1)  | Ραδία πάντα Θεῷ τελέσαι, καὶ ἀνήνυτον οἰ   | อิธิม.                                  |  |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 1    | Lini fragm., inter Gnomic., p. 1           | 01. vet. edit.                          |  |
| 2)   | Θεός συνεργών, πάντα ποιεί βαδιως.         |                                         |  |
| ,    | Diversor. Sentent. inter Gnomic            | c., p. 213 cd. vet.                     |  |
| (3)  | Είχων δὲ βασιλεύς ἐστιν ἔμψυχος Θεοῦ.      | , p                                     |  |
| -3)  |                                            | oid., p. 203.                           |  |
|      |                                            | 7 1                                     |  |
| (1)  | Ω Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος, σὐ δ' ἔρχα  |                                         |  |
|      | Επ' ἀνθρώπους ῥεῖς, λεωργὰ τε καὶ ἀθέμισ   |                                         |  |
| A    | rchitoch. ap. Euseb. Præpar. evangel., 1   | ib. XIII, cap. XII                      |  |
|      | p. 687.                                    |                                         |  |
| (5)  | Θεός δ' ἐπὶ ὅλθον ὀπάξη.                   |                                         |  |
|      | Rhian, fragm, inter Guomic                 | :., p. 171 ed. vet.                     |  |
| (6)  | Ζηνὶ θεῶν κρείοντι δίκη τ' ἐπίηρα φέρουσα. |                                         |  |
|      |                                            | Ibid.                                   |  |
| (7)  | Εσολώ γάρ ἀνδρί, ἐσθλὰ γάρ διδοί Θεός.     |                                         |  |
| ,    |                                            | Ibid., p. 201                           |  |
| (8)  | * Εύχης δικαίας ούκ ἀνήκοος Θεός.          |                                         |  |
| (0)  | 202.43                                     | Ibid., p. 213.                          |  |
| 9    | Ανδρός δικαίον καρπός ούκ ἀπόλλυται.       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |
| .,   | Βιου δικαίου γίγνεται τελος καλόν.         |                                         |  |
|      | Βίου οίχαιου γέγει αι τέχος κάκον.         | Ibid., p. 209                           |  |
|      |                                            | 10αα., ρ. 209                           |  |
| (10) | Δίκαια δράσας, συμμάχου πευξη Θεού.        |                                         |  |
|      |                                            | Ibid.                                   |  |
| (11) | Δίκαιον εὖ πράττοντο, μεμνητθαι Θεοῦ.      |                                         |  |
|      |                                            | Ibid., p. 211.                          |  |
| 12)  | Τὸ γὰρ τρέφου με, τοῦτ' ἐγὸ κρίνοι Θεόν.   |                                         |  |
| /    |                                            | Ibid., p. 215.                          |  |
|      |                                            | 1.4                                     |  |

il voit tout (1), rien n'échappe à sa vue (2). Ne croyez pas que le pariure puisse se cacher de lui (3). Il conduit le méchant au supplice (4). Ne cherchez point à lui résister (5); c'est en vain qu'on lutte contre lui (6). Mortel, abaisse tes pensées devant Dieu; adore-le, apprends à le servir, c'est ton premier devoir : occupetoi sans cesse de son culte, et Dieu lui-même sera l'âme de toutes tes actions (7).

| (1) | Πάντη γὰρ ἐστὶ, πάντα τε βλέπει Θεός.        |
|-----|----------------------------------------------|
|     | Rhian, fragm, inter Gnomic., p. 215 vet. ed. |

Οξύε Θεού δ' δυθαλμός είς τὸ πάνθ' όραν. Ibid., p. 217.

Θεόν έπιορχών μη δόκει λεληθέναι. 13 Ibid., p. 221.

Ανει τὸ Θεῖον τοὺς κακοὺς ποὸς τὴν δίκην. (4)Ibid., p. 217.

(5) Χρη δέ πρός Θεόν ούκ έριξειν. Pindar. Pyth. II, p, 228 ed. Heyn.

Θεώ μάγεσθαι δείδον έστί. (6)Divers. Sent. inter Gnomic., p. 229.

Θυητός σεφυκώς μή φρουης ύπέρθεα. (7)Θεόν σέδου, καὶ πάντα πράξεις ἐνθέως. Υπέρ εὐσεδείας καὶ λάλει, καὶ μάνθανε.

Ibid., p. 213.

Tu remplis, dit Pindare, le juste précepte que le centaure, né de Phylire, donnoit au fils de Pélée, privé de son père et retiré dans les montagnes: premièrement, d'adorer le Souverain des dieux, qui commande au tonnerre, et ensuite d'honorer ceux qui nous ont donné la vie.

Ξύ τοι... δρθάν

Άγεις έφημοσύναν, τάν ποτ' έν ούρεσι

Φαντί μεγαλυσθενεῖ Φιλύ-

ρας ψιὸν δρυανιζομένω Πηλείδα παρ-

αινεῖν' μάλιστα μέν Κρονίδαν,

Βαρυόπαν στεροπάν κεραυνών τε πρύτανιν,

Θεών σέγεσθαι\*

Ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς

Αμείσειν γονεων βίον πεπρωμένον.

Pindar, Pyth. IV, tom. 1, p. 333, 334.—Le savant Heyne fait sur

La tribune et le théâtre même retentissoient de ces maximes, tant elles étoient conformes aux croyances communes. Démosthène distingue le Dieu suprême de tous les autres dieux (1). Eschyle, Sophocle, Euripide, rappellent sans cesse un Dieu infiniment élevé au-dessus des dieux, et qui n'est assujetti à aucunes lois que celles qu'il s'impose à lui-même (2). Père très parfait (3), tout-puissant (4), seul libre (5), son jugement est toute vérité (6). Il hait la violence (7), et il envoie le châtiment à l'heure marquée (8). La prospérité est un don de ce Dieu (9) très grand (10), très

```
ce passage une remarque que nous citerons. « Quam præclarum
» enim hoc præceptum: Inter omnes deos maximè Jovem esse co-
» lendum! Immò verò θεὸν, Deum, legendum μαλιστα μέν Κρονιδαν
» θεόν σελεσθαι.
  (1) Πρός Διός και θεών, per Jovem et Deos. Orat. pro Coron.
  (2)
               Zebe
         Ι δίοις νόμοις χρατύνων,
         Υπερήφανον Θεοίσι
       Τοΐσι πάρος δείχνυσιν αλχμάν.
                           Æschyl. Prometh., v. 402-405, tom. I,
                                      p. 33 ed. Schütz.
 (3)
           Δ Ζευ πάτερ παντελές.
                       Id., Septem ad Theb., v. 3, ibid., p. 90.
 (4)
           Δ παγκρατές Ζευ.
                                       Ibid., v. 240, p. 99.
           Ελεύθερος γάρ οὕτις ἐστὶ πλὴν Διός.
  (5)
                            Id., Prometh., v. 50, ibid. p. 7.
 (6)
           Εὐθύνη Διὸς εὖ παναληθης.
                            Id., Supplie., v. 85, p. 240.
 (7)
           Μισεί γάρ ὁ Θεὸς τὴν βίαν.
                       Eurip. Helen., act. III, p. 539 ed. Basil.
 (8)
           Νέμει τοι δίκαν Θεός, ὅταν τύχη.
                            Id., Electr., act. V, p. 656.
  (9)
           Θεού δε δώρον έστιν εὐτυχείν βροτούς.
                   Æschyl. Sept. ad Theb., v. 610, tom. 1, p. 122.
 (10)
           Μεγίστω Ζηνί.
                               Eurip. Ion. Init., p. 561.
```

sage (1), protecteur des supplians (2), maître des trônes (3); de cette puissance éternelle (4) qui dispose de notre sort (5), et de qui nous dépendons entièrement (6). Inaccessible à notre esprit (7), Dieu voit tout et gouverne tout (8). Son règne est éternel (9). Roi des rois, il surpasse en félicité, en puissance, en perfection tous les êtres (10). Adorez donc ce Dieu suprême, qui dirige les destins par une loi

1 Σοφός γαρ ὁ Θεὸς.

Eurip. Phuniss. act. II, p. 98.

2. Ζεὺς μὲν ἀρίκτωρ.

Eschyl. Supplic., v. 1, tom. 1, p. 235.

3. Θρόνων ἀρχέταν.

Eurip. Heraclid., act. III, p. 511.

(1) Διὸς ἀγενναον κρατος.

Id., Orest., act. IV, p. 72.

(5) Πρὸς ἄλλας δ' ἐλαύνει Θεὸς τουφορᾶς τᾶς δὲ κρείστω,

Τὸ κακὸν δ' ἀγαθὸν.

Id., Heten., act. II, p. 534.

(6)) Ω Ζεῦ, τὶ δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς
 Φρουεῖν λέγουσι; σοῦ γάρ ἐξηρτήμεθα,
 Δρῶμέν τε τοια5θ', ἄν σὸ τυγχαίης βέλων.
 Id., Supplic., act. 111, p. 292.

Ω Θύγατερ, ὁ Θεός, ὡς ἔςη, τί ποικίλου,
 Καὶ δυστέχμαρτου, εὖ δὲ πως ἀναστρέφει,
 Ε΄κεῖσε κακεισ' ἀναρέρωυ.

Id., Heten., act. 11, p. 535.

(8) Ο πάντα νέμων... Ζεὺς.
 Æschyl. Prometh., v. 526, tome 1, p. 41.

Εστι μέγας ἐν οὺρανῷ Ζεὺς, ὅς ἐφορα πάντα, καὶ κρατύνει.

If y a dans le ciel un grand Dieu (Zeus), qui voit tout et gouverne tout. Sophoel. Electr., v. 171 et 175, tom. II, p. 143. ed. Brunck.

Τίγὰρ πέπρωται Ζηνὶ, πὶ ἡν ἀεὶ κρατεῖν;
 Æschyl. Prometh., v. 519, tome I, p. 40.

(Π) Αναξ ἀνάκτου, μακάρουν Μακαρτατε, καὶ τελέουν Τελειότατε, κράτος, ὅλδιε Ζεδ.

Id., Supplie., v. 525-528, ibid., p. 272.

antique; qui multiplie les troupeaux, qui fait naître dans leur saison les fruits de la terre, que nous recevons par le ministère des dieux (1): des dieux à qui le Roi (2) dont le royaume est immortel (3) a tout donné, excepté l'empire (4).

« Dans la vérité, il n'y a qu'un Dieu; qui a fait le » ciel et la terre, et la mer azurée, et les vents impé» tueux. La plupart des mortels, dans l'égarement de 
» leur cœur, dressent des statues des dieux, comme 
» pour trouver dans ces images de bois, d'airain, 
» d'or, d'ivoire, une consolation de leurs maux. Ils 
» leur offrent des sacrifices, ils leur consacrent des 
» fêtes, s'imaginant qu'en cela consiste la piété (5). »

Τον ξένων σεδόντων
Τον ξένων, πανυπέρτατον,
Ος πολιφ νόμω αζταν όρθος.
Καρποτελή δὲ τοι
Ζεύς ἐπικραινέτω
Φέρματι γῶν πανῶρω.

Πρόνομα δὲ βοτὰ Τὼς πολύγονα τελέθοι\*

Τὸ πᾶν δ' ἐκ δαιμόνων λάάθσιεν.

Eschyl. Supplie., v. 671—673, et 688—693. Ibid., p. 281 et 282.
2) Δ 'ναξ.
Sophoel. Trackin., v. 1087, tome I, p. 267.

Αλλ' ὧ κρατύνων, εἴπερ ὅρθ' ἀκούειε,
 Τεῦ, πάντ' ἀνάστων, μὴ λάθη
 Σἐ, τάν τε τάν ἀθάνατον αἰἐν ἀρχάν.

Id., OEdip. rex., v. 93-95.-Ibid., p. 43.

Απαντ' ἐπράχθη πλὴν Θεοῖσι κοιρανεῖν.

Æschyl. Prometh., v. 49, 10me 1, p. 7.

Εξ ταϊς άληθείαστυ, εξς έστιυ Θεός,
Θς ούρανον τέτευχε, ναὶ γαΐαν μακρήν,
Πόντου τε χαροπόν οξόμα, καὶ ἀνέμων βιας.
Θνητοί δὲ πολλοί καρδίαν πλανώμενοι,
Ι δρυσάμεθα πηματών παραψυχήν,

Ce n'est pas Sophocle seul qui reprochoit ainsi aux Grecs leurs vaines superstitions. Des poètes comiques tiennent le même langage. «Si quelqu'un, dit Mé» nandre, croit, par de nombreux sacrifices et de » riches présens, se rendre Dieu favorable, il s'abuse, » son esprit est aveuglé. Le devoir de l'homme c'est » d'être bon, de respecter la pudeur des vierges et » des épouses, de s'abstenir du meurtre et du vol, de » ne pas même désirer la plus petite partie du bien » d'autrui; car Dieu est près de vous, il vous voit. » O mes amis! Dieu aime les œuvres justes, il dé» teste l'iniquité. Soyez donc justes jusqu'à la fin, et » sacrifiez à Dieu avec un cœur pur (1). »

Θεῶν ἀγάλματ' ἐκ λίθων, ἥ χαλκέων, Ἡ χρυσοτεύκτων, ἥ ἐλεφαντινων τύπουσ. Θυσίας τε τούτοις, καί καλάς πανηγύρεις Στέφοντες, οῦτως εὐσεγεῖν νομίζομεν. Sophocl. in Euseb. Præpar. εvang., lib. XIII, cap. XIII, pag. 680

et 681. (1) Εί τις δέ θυσιαν προσφέρων, ω Πάμφιλε, Ταύρων τῖ πληθος, ἥ ἐρίφων, ἤ νή Δία Ετέρουν τοιούτων, ή κατασκευάσματα, Χρυσάς ποιήσας χλαμύδας, ήτοι πορουράς, Η δι' ελέφαντος ή σμαράγδον ζώδια, Εύνουν νομίξει τὸν Θεὸν καθεστάναι\* Πεπλάνητ' έκεῖνος, καὶ φρένας κούφας έχει. Δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρα γρήτιμον πεφυκέναι, Μή παρθένους φθείροντα καὶ μοιχώμενον, Κλέπτουτα, καὶ σφάττουτα χρηματών χάριν. Μηδέ βελόνης έναμμ' έπιθυμής, Παμφιλέ, Ο γάο Θεός βλέπεν σε πλησίον παρών. . . . . . . μηθὲ βελόνης, Ω φίλτατ', ἐπιθύμησον ἀλλοτρίας ποτέ. () γαρ Θεός γ' έργοις δικαίοις ήθεται, Καί οθα άδίκοις... ⊕ 800 8 € 30 € 800 € 7 € 200 €

« Pensez-vous que ceux qui ont passé leur vie dans » les festins et dans les plaisirs, puissent échapper » après leur mort à la justice divine? Il y a un œil » qui voit tout : et nous savons qu'il existe deux che-» mins à l'entrée des enfers, l'un qui conduit au sé-» jour des justes, et l'autre à la demeure des impies. » Allez donc, dérobez, ravissez, ne respectez rien : » mais ne vous y trompez pas; il y a un jugement dans » l'enfer, un jugement qu'exercera Dieu, le maître » souverain de l'univers, dont je n'oserois prononcer » le nom formidable. Il prolonge quelquefois la vie du » méchant : que le méchant ne pense pas pour cela » que ses crimes lui soient cachés, ou qu'il les regarde » avec indifférence; car cette pensée seroit un nou-» veau crime. Vous qui crovez que Dieu n'est pas, » prenez garde : il existe, oui, il existe un Dieu! Si » quelqu'un, né mauvais, a fait le mal, qu'il profite » du temps qui lui est laissé; car plus tard il subira des » châtimens terribles (1). »

> Δίκαιος ών, και λαμπρός ώς ταῖς χλαμύσι Τῆ καρδία.

Menandr. ap. Euseb. Prap. evang., lib. XIII, c. XIII, p. 683.— Vid. et. Pers. Satir. II, v. 69 et seq.— Et Lucian. de Sacrif., pag. 186.

<sup>(1)</sup> Ο ἴει σὺ τοὺς βανόντας, ἄ Νικήρατε,
Τρυφής ἀπάσης μεταλαθόντας ἐν βιῷ
Πεςευγέναι τὸ Θεῖον, ὡς λεληθότας;
Ε΄ στιν δίκης ὀφθαλμὸς, ἕς τὰ πάνθ' ὁρα.
Καὶ γὰρ καθ΄ ἄδην δύο τρίβουσ νομίδομεν,
Μίαν δικαίων, ἐτέραν δ' ἀσεγῶν εἶνν' ὅρον.
. . . . Åπελθῶν, κλέπτ' ἀποστέρει, κύκα΄
Μηδἐν πλανηθής, ἔσται καν αδου κρίτις,
ἄ νπερ ποιήσει ὁ Θεὸς ὁ πάντων Δεσπότης,
Οῦ τοὕνομα φοδερὸν, οὐδ' ἄν δνομάσαιμ' ἐγώ

Qu'est-il besoin d'ajouter de nouveaux témoignages? et qui pourroit douter que la tradition n'eût conservé dans la Grèce païenne la connoissance du vrai Dieu (1)? On le prioit, on l'invoquoit, on chantoit des hymnes à sa louange, et il nous en reste encore des fragmens. « Roi glorieux des immortels; » adoré sous des noms divers, éternellement tout- » puissant, auteur de la nature, qui gouvernes le » monde par tes lois, je te salue! il est permis à tous » les mortels de t'invoquer; car nous sommes tes en- » fans, ton image, et comme un foible écho de ta » voix, nous qui vivons un moment et rampons sur » la terre. Je te célébrerai toujours, toujours je » chanterai ta puissance. L'univers entier t'obéit,

Ος τοῖς ἀμαρτονούσι πρός μῆχος βίου Διδωσιν. Εἴ τις δὲ Ͽνητών οἴεται, τοὺ γημεραν Κακὸν τι πράσσων, τοὺς Θεοὺς λεληθέναι, Δοκεῖ πονηρά, καὶ δοκων ἀλίσκεται, Όταν σχολὴν ἄγουσα τυγχάνη δικη. Ορᾶθ' ὅσοι δοκεῖτε οὺκ εἶναι Θεὸν ἔττιν γὰρ, ἔστιν. Εὶ δὲ τις πράττει κακως, Κακὸς πεφυκώς, τὸν χρονὸν κερδαινὲτω, Κρόνῳ γὰρ οὖτος ὕστερου δώσει δίκην.

Diphilus comicus ap. Euseb. ubi suprà p. 683-685; et ap. Clement. Alexandr., Stromat., lib. V, p. 606.

(1) Le docte Huet a cité un grand nombre de passages, on les anciens enseignent que Dieu est incorporel, immatériel, indivisible, parfait, très beau, infini, immense, iannuable, éternel, immortel, un, ineffable, inconnu ou incompréhensible, bon, vrai, heureux, tout-puissant, auteur des biens, principe, cause et fin de toutes choses, roi, seigneur, l'être premier, suprème, au-dessus de toute substance, de toute essence et de tout esprit; qu'il n'est sujet à aucune passion, et qu'il se suffit à lui-même. Aluetan. Quest., lib. 11, cap. 11, p. 102 et seq. Vid. et. Cudworth Systema mundi intellect., cap. 1V, \$ 19, p. 355 et seg.

» comme un sujet docile. Tes mains invincibles sont » armées de la foudre; elle part, et la nature fré-» mit de terreur. Tu diriges la raison commune, tu » pénètres et fécondes tout ce qui est. Roi suprême, » rien ne se fait sans toi, ni sur la terre, ni dans le » ciel, ni dans la mer profonde, excepté le mal que » commettent les mortels insensés. En accordant les » principes contraires, en fixant à chacun ses bor-» nes, en mélangeant les biens et les maux, tu main-» tiens l'harmonie de l'ensemble; de tant de parties » diverses, tu formes un seul tout, soumis à un ordre » constant, que les infortunés et coupables humains » troublent par leurs désirs aveugles. Ils détournent » leurs regards et leurs pensées de la loi de Dieu, loi » universelle, qui rend heureuse et conforme à la » raison la vie de ceux qui lui obéissent. Mais, se » précipitant au gré de leurs passions dans des routes » opposées, les uns cherchent la gloire, les autres » les richesses, ou les plaisirs. Auteur de tous les » biens, toi qui lances le tonnerre du sein des » nuces (1), père des hommes, délivre-les de cette » triste ignorance, dissipe les ténèbres de leur âme, » fais-leur connoître la sagesse par qui tu gouvernes » le monde, afin que nous t'honorions dignement et » que sans cesse nous chantions tes œuvres, comme

<sup>(1)</sup> Les anciens, persuadés qu'on ne peut pas voir Dieu (Deus absconditus), le représentent presque toujours environné de nuages. De là ces épithètes qu'Homère joint si fréquemment au nom du Dieu suprème, qui rassemble les nuages, ou enveloppé de nuages. νεφεληγέρετα, γελαινεφές.

» il convient aux mortels : car il n'est rien de plus » grand, pour l'homnie et pour les dieux, que de » célébrer dans la justice la loi universelle (1). »

On voit dans les poètes latins, comme dans les poètes grecs, un Dieu unique, père des dieux et des hommes, éternel, tout-puissant, qui a créé le monde et qui le gouverne par sa Providence. Il est partout, il habite nos âmes, et aucun dieu n'est semblable à lui (2). Quel Romain pouvoit ignorer ce Dieu très

(2) Jupiter omnipotens regnum rex ipse deusque.

Progenitor, genitrix que deum, deus unus et omnis.

Valérius Soranus, cité par Varron (lib. De cultu deoi. )

Ab Jove principium. . . Jovis omnia plena.

Virgil., Ecl. III, v. 6o.

Divum pater atque hominum rex...

O pater, ô hominum divûm que æterna potestas.

Idem, Eneid, X, v. 2 et 19.

Principio cœlum, ac terras, camposque liquentes,

Lucentemque globum lunæ, titaniaque astra

Spiritus intùs alit : totamque iufusa per artus

Mens agitat molem, et magno se corpore miscet

Inde hominum pecudumque genus, etc.

Id., ibid. VI, v. 724 et seq. Vid. et ib., v 689: et Georg. I, v. 528.

Gelo tonantem credidimus Joveni

Regnare ...

Horat., Od., lib. III, od. V.

Quid prius dicam solitis parentis

Laudibus: qui res hominum ac denrum,

Qui mare et terras, variisque mundum

Temperat horis

Unde nil majús generatur ipso:

Nec viget quicquam simile aut secundum.

Id., lib. I, ed. XII. Vid. et lib. III, ed. I et lib, IV, od, IV.

Le Nec quicquam simile rappelle ce passage du psaupie LXXXV: Non est similis lui in diis.

<sup>(1)</sup> Κύδιστ' άθανάτων, κ. τ. λ. Analecta veter. Poetar. grave., tom. 411, Lection, et Emend., pag. 225 ed. Brunck.—L'hymne de Cléanthe a été traduit eu vers dans plusieurs langues ; en latin , par Jacques Duport; en français, par M. de Bougainville; et en allemand, par Gedick.

bon et très grand (1), dont le nom étoit écrit sur tant de monumens divers? Les Étrusques l'appeloient Jove ou Juve, et ils le regardoient comme la première cause qui avoit donné l'être à tout ce qui existe, le principe du mouvement et de la vie, le gouverneur et le modérateur de l'univers (2).

Ovide peint le Dieu créateur, Opifex rerum, démèlant le chaos à l'origine du monde.

Hanc Deus, et melior litem natura diremit.

Metamorph., lib. I, v. 21 et seq.

Sator deorum. — Summus Deus. — Divûm rector atque hominum. Senec. trag. Hippotyt., v. 156, 620 et 677.

Tu summe celi rector, atheriæ potens

Dominator aulæ...

Id., Thyest. v. 1078.

Simul ista mundi conditor posuit Deus,

Odium atque regnum...

Id. Thebais., v. 655.

Vid. et. Hercul. fur., v. 299, 385 et 645: Hercul. OElus., v. 1 et 1300; Octav., v. 228.

Magne pater divûm, sævos punire tyrannos

Ilaud alia ratione velis cûm dira libido

Moverit ingenium, ferventi tincta veneno:

Virtutem videant, intabescantque relictà.

Pers., Satir, III.

Estne Dei sedes, nisi terra et pontus et aer?

alcan.

Et triplicis mundi summum quem scire nefastum est,

Illum sed taceo...

Stat., Theb. IV, v. 516.

Forma Dei mentes habitare ac numina gaudet.

Idem.

Principem et maxime Deum.

Lact. Ethn. ad Stat., Theb. IV, 556.

Imperator divûm atque hominum.

Plaut. in Rud. Prolog., v. 11.

- (1) Deus optimus maximus.—On a trouvé cette inscription sur une lampe antique: Deo qui est maximus. Antichità di Ercolano, tom. V111, paq. 264.
- (2) Eumdem quem nos Jovem intelligunt, custodem rectoremque universi, animum ac spiritum, mundani hujus operis dominum et artificem.... Idem Etruscis quoque visum est. Senec. Quæst. Natur.,

Ouvrez les ouvrages des anciens ; à chaque instant ils y parlent de *Dieu* d'une manière absolue (1), parce

lib. 11, cap. XLV. — Le nom de Jupiter (Iao-Pater), devenu si célèbre dans l'antiquité païenne, n'est que celui de Jehovah, qui caractérise l'essence de Dieu existant par lui-mème, et par qui seul tous les autres êtres peuvent exister. Ce nom se prononçoit et s'écrivoit autrefois Iao ou Jou: c'est ainsi que Diodore de Sicile appelle le Dieu de Moïse (liv. 1, pag. 59). L'oracle d'Apollon Clarius, qui étoit de la plus haute antiquité, nommoit, selon le témoignage de Macrobe, le plus grand des dieux Iao (Satur. 1, 18. — Strab. XIII, pag. 442). Suivant Aulu-Gelle, l'ancien nom de Jupiter étoit Jovis qui ne diffère de Iao ou de Jou que par sa terminaison (Noct. att., v. 12).

(1) Nous en citerons quelques exemples pris au hasard dans divers auteurs, « Ce que Dieu a résolu de faire, l'homme ne peut l'empè-» cher. » Ότι δεί γενέσθαι έχ του Θεού, άμηχανον άποτρέψαι άνθρώπω. Hérod., lib. IX, cap. XVI.—"Dieu n'a-t-il pas fait le mâle de l'abeille » sans aiguillon? » Τούς μέν πτηνούς κησηνας πάντας, ακέντρους δ Θεός πεπείηκε. Plat. de Republic., lib. VIII, Oper. tom. VII, pag. 201.— » Le monde est l'assemblage du ciel et de la terre, et de tout ce » qu'ils contiennent. On donne encore ce nom à l'ordre universel » que Dieu a établi, et qu'il conserve : » ή τῶν ὅλων τάξις... ὑπὸ Θεοῦ τε καὶ διὰ Θεόν φυλαττομένη Arist. de Mundo, cap. II, tom. I, pag. 465.—« Ne vivons-nous pas dans l'abondance, par le soin que » Dieu prend de nous? » Θεού κατασκευήν βίω δούτος τοιαύτην. Eurip. Supplic., p. 281.—«Vous ne devez point quitter la vie sans l'ordre de » celui qui vous l'a donnée, de peur de pareitre abandonner le poste » que Dieu vous a assigné. » Nec injussa ejus, à quo ille (animus) est nobis datus, ex hominum vità migrandum est, ne munus humanum assignatum a Deo defugisse videamini. Cicer. Somn. Scipion. cap. III, n. 6.—« Ou'est-ce que la nature, si ce n'est Dieu, la raison » divine répandue dans l'univers, et qui en pénètre toute les parties? » De quelque côté que vous vous tourniez, vous le verrez se pré-» senter à vous. Rien n'est vide de lui : il remplit son ouvrage. » Mortel ingrat, tut'abuses donc quand tu dis: Je ne dois rien à Dieu, » mais à la nature; car il n'y a point de nature sans Dieu, ni de » Dieu sans nature. Appelez-le nature, destin, fortune : ce sont des » noms du même Dieu, qui use diversement de sa puissance. » Quid enim aliud est natura quam Deus, et divina ratio, toti mundo et partibus ejus inserta?... Quocumque te flexeris, ibi illum videbis

qu'ils en avoient réellement la même idée que nous. On auroit dû être plus frappé de ce fait : mais on a confondu avec la doctrine universelle de la tradition les fictions poétiques, auxquelles les anciens ne croyoient pas plus que nous ne croyons nous-mêmes aux fictions du Dante, de Milton, de Klopstock, du Tasse, de Camoëns (1); et les systèmes philosophiques sur la divinité, l'origine des êtres, la formation du monde : systèmes qui changeoient sans cesse, et qui, opposés les uns aux autres et relégués dans les écoles où ils étoient nés, ne prouvent rien, non plus que les

occurrentem tibi. Nihil ab illo vacat: opus suum ipse implet. Ergo nil agis, ingratissime mortalium, qui te negas Deo debere, sed naturæ: quia nec natura sine Deo est, nec Deus sine naturà, sed idem est utrumque..... Sic hunc naturam voca, falum, fortunam; omnia ejusdem Dei nomina sunt, variè utentis suà potestate. Senec. de Benefic., lib. IV, cap. VIII.

O passi graviora, dabit Deus his quoque finem. . .

Hînc me disgressum vestris Deus appulit oris...

Placidasque viri Deus obstruit aures.....

Dům fata Deusque siuebant. ..

Virgil., Æneid., I, v. 203; III, v. 715; IV, v. 440 et 651.

Sequitur superbos ultor à tergo Deus...

Votum secundet, qui potest, nostrum Deus,

Rebusque lapsis adsit...

Senec., tragic., Hercul. fur., v. 585 et 645.

Discite... quem te Deus esse

Jussit, et humana qua parte locatus es in re-

Pers., Satir. III.

(1) « On sait qu'en général les philosophes reconnoissent un Dieu » suprème, source et principe de tous les êtres; mais avec ce Dieu » suprème, des dieux subalternes ou visibles, comme les génies qui » faisoient mouvoir les ressorts de la nature, et en régloient les » opérations. Pour les aventures des dieux poétiques, les idoles et » les apothéoses, its les regardoient comme insoutenables. » Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. XVIII, pag. 18. — « Tous ces philo» sophes, babylonieus, persaus, égyptiens, scythes, grecs et romains, admettent un Dien suprème, rémunérateur et vengeur. » Voltaire, Dictionn. philosoph., art. Religion, II e Quest.

nôtres, si ce n'est la foiblesse et l'orgueil de la raison humaine. Les cosmogonies des anciens ressembloient aux théories physiques de Burnet, de Buffon et de nos géologues modernes : et toutes leurs rêveries métaphysiques n'ont-elles pas été successivement renouvelées parmi nous? Malgré le travail destructeur de la raison curieuse, ignorante et téméraire, les croyances générales, fondées sur la tradition, conservoient dans le genre humain les vérités primitives.

Une autre cause de l'erreur où l'on est tombé en s'imaginant que les anciens avoient perdu la vraie notion de la Divinité, c'est qu'ils parlent continuellement des dieux, et quelquefois dans la même phrase où le Dieu suprême, le vrai Dieu est nommé. Ainsi Xénophon justifiant Socrate de l'accusation d'impiété: « En qui plaçoit-il sa confiance, dit-il, si ce » n'est en Dieu? et s'il se confioit aux dieux, comment croyoit-il qu'ils n'existoient pas (1)? » Socrate croyoit donc tout ensemble à l'existence d'un Dieu, et à celle de plusieurs dieux? Sans doute, et il va lui-même nous le dire plus clairement.

« Qui pourroit douter que les dieux n'aient pris » des hommes le soin le plus tendre? Vous reconnoî-» trez que je dis vrai, si vous n'attendez pas qu'ils » s'offrent à vos yeux sous une forme visible, s'il » vous suffit de voir leurs ouvrages, de les adorer, » de les honorer. Pensez que c'est ainsi qu'ils se

<sup>(1)</sup> Ταθτα δὲ τὶς ἄν ἀλλῷ πιστεύσειεν ἥ Θεῷ; πιστεύων δε Βεοῖς, πῶς οὐκ εἶναι Βεοὺς ἐνόμιζεν. Socrat. Memorab., lib. 1, cap. 1.

montrent à nous. Toutes les divinités nous pro-" diguent des biens sans se rendre visibles: et le » Dieu suprême, qui dirige et soutient l'univers, » celui en qui se réunissent tous les biens et toute » la beauté, qui, pour notre usage, le maintient » dans une vigueur et une jeunesse toujours nou-» velles, qui le force d'obéir à ses ordres, plus » vite que la pensée, et sans s'égarer jamais; ce » Dieu est visiblement occupé de grandes choses, » mais nous ne le voyons pas gouverner (1). » Dans Euripide, Ménélas, retrouvant Hélène, s'écrie : « O dieux! car c'est Dieu qui nous donne » de reconnoître nos amis (2). » Ce Dieu et ces dieux sont-ils le même être, selon le poète? nullement; car Dieu possède une puissance éternelle et souveraine (3), et les destins des dieux sont

Hercul. fur., act. III, p. 612.

inconstans (4).

<sup>(1)</sup> Παντάπασιν ἐοίκασιν, οἱ ᢒεοὶ πολλήν τῶν ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι... Οτι γε ἀληθή λέγω, καὶ σὸ γνώση, ἄν μὴ αναμένης, ἔως ἄν τὰς μορρὰς τῶν Βεῶν τὸης, ἀλλ' ἐξαρκη σοι, τὰ ἔργα αὐτῶν ὁρῶντι σέθεσθαι καὶ τιμαν τοὺς Θεοὺς. Εὐνόει δὲ, ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ θεοὶ οῦτως ὑποδεικυύουσιν. Οἴ τε γὰρ ἄλλοι ἡμῖν τὰ ἀγαθὰ διδόντες, οὐδὲν τούτων εἰς τὸ ἐμρανὲς ἴοντες διδόασιν, καὶ ὁ τὸν ὅλὸν κόσμον συντάττων τε καὶ συνέχων, ἐν ω πάντα τὰ καλὰ καὶ ἀγαθά ἐστι, καὶ ἀεὶ μὲν χρωμένοις ἀτριθη τε, καὶ ὑγιᾶ, καὶ ἀγήρατον παρέ χων, βάττον δὲ νοἡματος ἀναμαρτήτος ὑπερετοῦντα, οὕτος τὰ μέγιστα μὲν πραάτταν ὀρᾶτωι, τὰδε δὲ οἰκονομῶν ἀδρατος ἡμῖν ἐστιν. Μέmor., Socr. lib. IV, cap. III.

<sup>(2)</sup> Δ Θεοί\* Θεός γάρ και τὸ γινώσκειν φίλους.

Helen., act. II, p. 532.

<sup>(3)</sup> Αγενναον κράτος.

Orest., act. IV, pag. 72.

Τὰ δίκα, καί θεῶνΠαλλίβρους πότμος.

Le pythagoricien Onatus établit parfaitement cette distinction. « Il n'y a pas, dit-il, seulement un » Dieu. Outre le plus élevé et le plus grand des » dieux, il en existe plusieurs autres, qui ont un » pouvoir plus ou moins étendu : mais le Dieu » suprême règne sur eux, et il les surpasse tous » en sagesse, en puissance et en vertu..... Ceux » qui pensent qu'il n'y a qu'un Dieu se trompent; et » leur erreur vient de ce qu'ils ne font pas attention » que la grandeur de la majesté divine consiste en » ce que le Dieu suprême gouverne d'autres dieux, » étant d'une essence plus excellente que la leur, » et leur supérieur en tout (1). »

Rappelez-vous que ces dieux inférieurs dont parle Onatus, étoient des esprits chargés de présider aux diverses parties de l'univers, des puissances ministérielles, suivant l'expression de Plutarque, des génies, des anges, appelés aussi dieux dans l'Écriture, et vous reconnoîtrez que les anciens avoient raison de soutenir qu'on devoit croire à l'existence, non seu-

<sup>(1)</sup> Onat. ap. Stob. Ecl., phys., l. 1, c. 111, p. 4. ed. Plant.—Quiconque, dit Ramsay, lira attentivement ces deux poètes épiques (Homère et Virgile), verra que le merveilleux qui règne dans leurs fables est fondé sur ces trois principes : 1º qu'il y a un Dieu suprème qu'ils appellent partout le père et le maître souverain des hommes et des dieux, l'architecte du monde, le prince et le gouverneur de l'univers, le premier Dieu et le grand Dieu ; 2º que toute la nature est remplie d'intelligeuces subalternes qui sont les ministres de cette Divinité suprème ; 3º que les biens et les maux, que les vertus et les vices, que les connoissances et les erreurs viennent de l'action et de l'inspiration différente des bons et des mauvais génies qui habitent l'air, la mer, la terre et le ciel. Disc. sur la Myth., p. 33, 34.

lement du Dieu suprême, mais encore de plusieurs autres dieux d'une nature différente (1). Le crime des païens consistoit, nous le répétons, à honorer les mauvais esprits, et à rendre aux bons mêmes un culte trop élevé, le culte d'adoration, qui n'est dû qu'à Dieu; et l'on a vu que Phocylide recommande d'éviter cet excès (2).

Quant aux peuples que les Grecs et les Romains appeloient barbares, nous savons par le témoignage de Platon (3), de Gicéron (4), de Plutarque (5), qu'ils croyoient tous à l'existence de la Divinité. « Qui ne loueroit, dit Élien, la sagesse des Bar» bares? aucun d'eux ne tomba jamais dans l'athéisme; » ayant une ferme foi, ils offrent des sacrifices purs, » accompagnés de saintes expiations (6). »

Quelques savans ont pensé que les Gaulois adoroient le souverain Être sous le nom d'Hésus, mot qui, dans leur langue, comme Hæsar en langue

<sup>(1)</sup> Nam etsi sunt qui dicantur dii, sive in cœlo, sive in terrà (siquidem sunt dii multi, et domini multi), nobis tamen unus Deus, pater, ex quo omnia. S. Paul. I ad Corinth. VIII, 5, 6.

<sup>(2)</sup> Μέτρα δὲ τεῦχε θεοῖτι' τὸ γὰρ μέτρου ἐστὶν ἄριστου. Phocy!., v. 92, Gnomic. Poet. p. 115.

<sup>(3)</sup> Plat. de Legib., lib. X.

<sup>(4)</sup> Nulla gens est neque tam immansueta, neque tam fera, quæ non, etiansi ignoret qualem habere Deum deceat, tamen habendum sciat. Cicer. de Legib., lib. I, cap. VIII.

<sup>(5)</sup> Ptutarch. advers. Colot.

<sup>(6)</sup> Καὶ τίς οὐχ ἄν ἐπηνεσε τὴν τῶν βαρδαρῶν σοφίαν; εἴ γε μηθείς αὐτῶν εἰς ἀθεότητα ἐξέπεσε... ἰσχυρὰν ἔχοντες τὴν πίστιν θύουσί κε καθαρῶς, καὶ ἀγνεύουσιν όσίως. Ælian. Histor. var., lib. 11, cap. XXXI, pag. 32 el 33; Paris, 1805.

étrusque signifioit Dieu (1). D'autres croient que Teuth étoit le nom du Dieu suprême chez les peuples celtes (2). Quoi qu'il en soit, de ces conjectures, on sait qu'au temps de César et de Tacite, les Gaulois, ainsi que les Germains, n'avoient encore ni temples, ni statues, ni aucune image. Ils reconnoissoient, comme les Scandinaves, un Dieu suprême, éternel, invisible, auteur de tout ce qui existe, à qui tout est soumis (3). Ils lui rendoient un culte au fond des forêts (4), et lui donnoient le nom de père (5).

<sup>(1)</sup> De Chimiac, Disc. sur la nature et les dogmes de la religion gauloise; part. III.

<sup>(2)</sup> Pellontier, Hist. des Celtes, liv. III, chap. VI.

<sup>(3)</sup> Regnator omnium Deus: cætera subjecta atque parentia. Tacit. de Mor. German., cap. XXXV.—Ce Dicu est appelé dans l'Edda l'Auteur de lout ce qui existe, l'Éternel, l'Ancien, l'Étre vivant et terrible, l'Immuable; ses attributs sont une puissance infinic, une science sans bornes, une justice incorruptible. Il dirige tout ce qui est haut et tout ce qui est bas, ce qui est grand et ce qui est petit; il a fait le cicl et l'air, et l'homme qui doit toujours vivre. Mallet, Introduct. à l'hist. du Dancmarck, p. 54.—Le chef des mauvais esprits estnommé Loke dans l'Edda. C'est le calomniateur des dieux, le grand artisan des tromperies, l'opprobre des dieux et des hommes. Id., ibid., p. 62.—Hist. univers., par une société de gens de lettres: tom. XIII, liv. IV, ch. 13, sect. 2, éd. in-4°.— Schedius, de Diis German., p. 220. Cluver. German. antiq., cap. XXIX.

<sup>(4)</sup> Lucos ac nemora consecrant, deorumque nominibus appellant secretum illud, quod solà reverentià vident. Tacit. de Mor. German., cap. IX. Il est possible que Tacite, en employant le mot deorum, parle selon l'usage et les préjugés de son pays. On conçoit difficilement que cette secrète horrour, que te respect seul voyoit, pût recevoir plusieurs noms, et réveiller l'idée de plusieurs dieux.

<sup>(5)</sup> Ab Dite patre se prognates prædicant. Cæsar. Bell. Gall., lib. I.

— Ce passage offre une nouvelle preuve de l'habitude qu'avoient les
Romains de donner le nom de leurs dieux aux dieux des antres nations. Les Gaulois ne connoissoient point le Dis, Ditis, de la mytho-

Il est certain que les nations d'origine celtique adoroient primitivement un seul Dieu, créateur de l'univers (1), également connu des Slaves (2) et des Celtibériens (3). Leur culte étoit semblable à celui des patriarches. L'Hibernie, aujourd'hui l'Irlande, paroît avoir conservé long-temps ce culte simple et pur. Ce fut un roi nommé Thighernand qui introduisit l'idolâtrie, et, selon d'anciens documens, ce prince fut tué par un coup de tonnerre avec plusieurs de ses sujets, pendant qu'ils adoroient leur idole appelée Crom-Cruad (4).

Suivant les manuscrits de Cashill, de Théamor et d'Armagh, cités par Warens, Léogare, roi

logie grecque et romaine. Mais Tit, Tic ou Tiec, signifie  $p\`ere$  dans la langue celtique. (Voir., Dict. de la langue breton., par Pelloutier; Deric., Introduct. d l'hist. ecclésiast. de Bretagne, liv. 1, p. 213). César a été trompé par la ressemblance des sons. Au reste, dans un ouvrage cité par Carli (Lett. americ., tom. 1, p. 101), Gusmann a prouvé que toutes les anciennes nations rapportoient leur origine à Teuth ou Toth. Toth signifiant  $p\`ere$ , ces nations ne reconnoissoient donc qu'un seul Être créateur.

<sup>(1)</sup> Origen. in Ezechiel.—S. Aug., de Civit. Dei, lib. VIII, cap. IV.

<sup>(2)</sup> Non diffitentur (Slavi) unum Deum in cœlis, cæteris (diis) imperitantem; illum præpotentem cælestia tantům curare: hos verò, distributis officiis, obsequentes, de sanguine ejus processisse; et unumquemque eò præstantiorem, quò proximiorem illi Deo deorum. Hermold. Chron. Slav., cap. LXXXIV.

<sup>(3)</sup> Les dieux que les Celtibériens adoroient n'ayoient point de nom (Strab., lib. 111): preuve certaine qu'il étoit unique; car on ne donne des noms propres que lorsqu'il faut distinguer plusieurs êtres semblables. Il est fort croyable que ce Dieu unique étoit le vrai Dieu adoré par les Celtes, qui ayant passé en Espagne, et s'étant unis avec les Bières, ayoient formé la nation des Celtibères ou Celtibériens. Bultet, l'Exist. de Dieu démontrée, etc., tom. 11, p. 14, 45.

<sup>(4)</sup> Voyez Gratian; Lucius; Keating; O'Halloran; O'Flaherty; Chr. Dublin; et Mac-Geoghegan, Hist. d'Irl.

d'Irlande, adoroit, avant d'être converti par saint Patrice, une divinité nommée Kean Kroithi, le chef de tous les dieux (1). Ainsi l'idolâtrie, en corrompant le culte antique, n'avoit pas effacé l'idée d'un Dieu suprême.

Il y a plus : le savant Butler nous apprend qu'il subsiste encore, dans la langue gallique, des monumens par lesquels on voit que très anciennement les Fileas formoient en Irlande une espèce d'ordre politique et religieux, respecté, d'un consentement unanime, au milieu même des guerres civiles les plus acharnées, et qui, après avoir subi une réforme au premier siècle de l'ère chrétienne, recut une ample dotation en maisons et en fonds de terre. Uniquement occupés de la culture des connoissances et de l'éducation de la jeunesse, les Fileas découvrirent et montrèrent la corruption des doctrines enseignées par les druides. Un roi nommé Cormac O'Quin se joignit à eux pour attaquer cet ordre de prêtres. Il se déclara publiquement contre le polythéisme, et pour l'adoration d'un Dieu unique, toutpuissant, miséricordieux, créateur du ciel et de la terre. L'exemple de ce monarque et les instructions des Fileas préparèrent les esprits à la réception de l'Évangile, qui fit de bonne heure en Irlande des progrès très rapides (2).

(1) Caput omnium deorum. Antiq. hibern., cap. V.

<sup>(2)</sup> In the documents still preserved in the native language of the ancient Irish, we learn that, after the reform made of the order of the Fileas in the first century, houses and ample landed endowments

Les effets d'une institution aussi remarquable que celle des Fileas, devoient s'étendre au-dehors du pays où elle étoit née; et l'on peut juger par cet exemple du soin que la Providence a pris de ménager aux hommes, dans tous les siècles, le moyen de connoître les vérités nécessaires au salut.

L'histoire des Scandinaves en offre plusieurs preuves touchantes. Rolf, roi de Danemarck, invité à sacrifier à Odin, répondit qu'il méprisoit ce mauvais génie, et que jamais il ne le redouteroit (1).

Je supplie et je conjure celui qui a fait le soleil, de rendre ton entreprise heureuse, disoit Giest à son neveu, qui s'embarquoit pour le Groenland.

were set apart for those philosophers, who in the midst of the most furious civil wars, were by common consent to be left undisturbed; that they were to be exempt from every employment, but that of improving themselves in abstract knowledge, and cultivating the principal vonts of the nation in their serveral colleges; that in the course of their researches, they discovered and exposed the corrupt doctrines of the druids, and that an enlightened monarch called Cormac O'Ouin took the lead among the Fileas, in the attack upon that order of priests, and declared publicly for the unity of the godhead against polytheism, and for the adoration of one supreme, omnipotent, and merciful creator of heaven and earth. The example of that monarch, and the disquisitions of the Fileas relating to religion and morality, paved the way for the reception of the gospel; and as the doctrines of our Saviour made the quickest progress among civilised nations, the conversion of Ireland in a Shorter compass of time than we read of in the conversion of any other european country, brings a proof that the natives were not the rude barbarians some ancient authors have represented them to be. The lives of the fathers, martyrs, and other principal saints, etc., by the R. Aiban Butler, July PI, life of S. Palladius, vol. VII, p. 55, not. a; London, 1812.

<sup>(1)</sup> Mallet, Introduct à l'hist du Danemarck, p. 96.

Un guerrier célèbre, nommé Thorstein, disoit en parlant de son père: Il recevra sa récompense de celui qui a fait le ciel et l'univers, quel qu'il puisse être. Une autre fois ayant fait un vœu au Dieu qui a créé le soleil, il ajouta que sa puissance devoit être infinie pour avoir produit un tel ouvrage. On remarque que toute la famille de ce guerrier faisoit profession de ne croire qu'au suprême Auteur du soleil.

Torchill, juge suprême d'Islande, et respecté de tous ses compatriotes, se voyant près de sa fin, se fit étendre le visage tourné vers le soleil; et après être resté quelques momens dans une espèce d'extase il mourut en recommandant son âme à celui qui avoit créé le soleil et les étoiles.

Harold aux beaux cheveux, roi de Norwége, étant encore jeune, osa dire, dans une assemblée générale: Je jure et je proteste que je n'offrirai jamais de sacrifico à aucun de ces dieux que le peuple adore, mais à celui-là seul qui a créé ce monde et tout ce qu'il renferme (1).

Tous les peuples septentrionaux (2), les Scrifines, à présent Lapons-Danois, les autres Lapons, les Finlandois (3), les habitans de la Nouvelle-Zemble (4)

<sup>(1)</sup> Mallet, *ubi juprâ* p. 97, 98.

<sup>(2)</sup>  $\it C\acute{e}r\acute{e}mon.$   $\it relig.$  tom. VI , ch. II.

<sup>(3)</sup> Ils adoroient autrefois *Jumala* comme dieu souverain; et *Jumala*, parmi ces peuples, est encore anjourd'hui le nom de Dieu. *Ibid.* ch. III.

<sup>(4)</sup> Ils nomment le dieu qu'ils adorent Tuira, c'est-à-dire, Créateur. Martinius, au mot Deus.

et de la Samogitie (1), ont tous admis un Dieu suprême. Encore aujourd'hui « les païens qui sont » dans l'empire de Russie reconnoissent un Être » éternel, qui a tout créé et qu'ils adorent sous dissé-» rentes idées et représentations (2). » Les Samoïèdes le nomment Heiha (3).

Nulle part on ne l'ignoroit. Les anciens Zabéens, et les Arabes, avant l'introduction du christianisme, adoroient des intelligences qui présidoient aux astres; mais ils ne confondoient point ces dieux créés avec le Dieu suprême, avec le Dieu des dieux (4) et le Seigneur des seigneurs (5).

<sup>(1)</sup> On adoroit dans la Samogitie un grand nombre de dieux, mais le plus grand de tous étoit Auxthéias Vissagistis, c'est-à-dire, le Dien tout-puissant. Le Laboureur, Voyage de Pologne, p. 253.

<sup>(2)</sup> Descript. de l'emp. russe, par le baron de Strahlenberg, 10m. 1, p. 20.

<sup>(3)</sup> Voyages de Le Bruyn par la Moscovie, tom. I, p. 12.

<sup>(4)</sup> Dens deorum dominus locutus est. Ps. XLIX, 1. Daniel, XI, — 36. Dominus dominorum est. Apocal., XVII, 14.

<sup>(5)</sup> Sacella esse eorum cultoribus septem planetarum corpora, hæcque esse substantiarum spiritualium seu intelligentiarum habitacula... Hæc sidera dominos et deos esse, Deum autem supremum dominum dominorum. Brucker, Histor. critic. Philosoph.; lib. 11, cap. V, tom. I,p. 224. - They do not only believe one God, but produce many strong arguments for his unity; though they also pay an adoration to the stars, or the angels and intelligences wich they suppose reside in them, and govern the world under the supreme Deity ... The idolatry of the Arabs then, as Sabians, chiefly consisted in worshipping the fixed stars and planets, and the augels and their images, which they honoured as inferior deities, and whose intercession they begged, as their mediators with God. For the Arabs acknowlegded one supreme God, the creator, and lord of the universe, whom they called Allah Taala, the most high God. The Koran translated into english by George Sale, tom. 1, Disc. prelim. sect. 1, p. 19, 20; London, 1761.—« Ces intelligences motrices et

Phérécide retrouva cette doctrine dans la Phénicie (1). Les Assyriens adoroient Adad ou le dieu Un (2). Bel étoit aussi originairement le nom du Dieu suprême (3). Dans sa Théogonie, Sanchoniatou parle du Dieu très haut (4) qui étoit le père du ciel.

<sup>»</sup> directrices des astres étoient, selon la doctrine orientale, émanées » du premier Être : le culte qu'ils leur rendirent ne leur fit point » oublier l'Être souverain; leur crime fut de lui avoir associé des » créatures dans les honneurs qui n'étoient dus qu'à lui. » Origin. de l'idolâtr. chez les Phénic., par M. l'abbé Mignot; Mem. de l'Académie des Inscriptions , tom. LXV , p. 60. — Biblioth. britannique, juillet, 1734, art. 5. - « Au temps de Mahomet, les Arabes » idolâtres croyoient à un Être suprême , le Créateur et le Maître de » l'univers ; mais ils adoroient des divinités inférieures , dont ils im-» ploroient l'intercession comme celle d'êtres médiateurs avec Dieu.» Edouard Ryan, Bienfaits de la relig. chrét., tome II, ch. IV, p. 5.— On voit par leur ancienne formule qu'ils adoroient principalement le Dieu suprême : « O Dieu! je me voue à tou service : je me voue à » ton service, ô Dieu! Tu n'as de compagnons que ceux dont tu es le » maître absolu ; tu es le maître de tout ce qui existe. » Remarques sur l'hist. génér., p. 27, édit. de 1763.

<sup>(1)</sup> Non ipse primus (Anaxageras), sed Thales ante eum, Xenophanes, aliique, mentem illam, supremum videlicet Deum, principio et fine carentem prædicârunt. Pythagoras imprimis, Chaldæoca n et g yp tiorum doctrinis instructus, Deum agnovit, eumque unum totum in sese, principium universorum atque opificem, mentem omnia permeantem, omniumque moderatricem. Parenti suo et auctori Pythagoræ assensa est tota italica schola: quemadmodum et habuerat ipse, quem sequeretur Pherecydem qui Dei notitiam ex arcanis Phænicum libris comparaverat. Huet. Alnet. Quæst., lib. t1, cap. 1, p. 98.

<sup>(2)</sup> Macrob. Saturn. lib. 1, cap. XXIII. — Schedius (in hunc toc) pense qu'il faut fire Achad ou Ahad, 377 unus. — Rex deorum Adodus, dit Eusèbe; Prapar. evangel., lib. I, c. X, p. 38.

<sup>(3)</sup> Belas primò sammum rerum gubernatorem Deum optimum maximum denotabat; grassante verò hominum errore ad idola transferebatur. Selden, de Diis syv. Synt., lib. 11, c. 1.

Υ΄ψίστος, Αρ. Euseb., Præpar. evang., lib. I., cap. X.

Les Chaldéens croyoient, selon le témoignage de Diodore, « que l'ordre et l'arrangement de l'univers » étoit l'ouvrage de la sagesse divine, et que tout » ce qui se fait à présent dans les cieux est l'effet, » non d'un mouvement fortuit et spontané, mais » d'un choix libre et de la volonté constante des » dieux (1). » Diodore dit des dieux, et non de Dieu; car, outre la Divinité suprême, les Chaldéens admettoient des dieux d'un second ordre, qui étoient les ministres, les interprètes du grand Dieu (2), dont Philon dit positivement qu'ils reconnoissoient l'unité (3).

Les philosophes orientaux étoient divisés en plusieurs sectes. « Cependant il faut observer, dit » Mosheim, que comme toutes ces sectes partoient » d'un principe commun, leurs divisions n'empê- » choient point qu'elles ne s'accordassent sur cer- » taines opinions touchant la Divinité, l'univers, le » genre humain, et plusieurs autres sujets : elles re- » connoissoient toutes l'existence d'une nature éter- » nelle, qui possédoit la plénitude de la sagesse, » de la bonté et de toutes les perfections, et dont

<sup>(1)</sup> Syncel. chron., p. 28.

<sup>(2)</sup> Υπηρέται , Ερμηνεῖς. Mém. de l'Acad. des Inscript. tom. XLVI , p. 278.

<sup>(3)</sup> Philo de Migr. Abrah., p. 415. — Hoe est unicum illud principium de quo scriptor Explanationis brevis dogmatum chaldaicorum: μίαν ἀρχὴν τῶν πάντων δυξάδουσι, etc. Unicum arbitrantur rerum omnium principium, idque profitentur unum esse et bonum. Cleric. Philosoph. oriental. lib. I, sect. II cap. I; Oper. philosophic. tom. 11, p. 186.

» aucun mortel ne pouvoit se former une idée » complète (1). »

Anquetil du Perron a prouvé que les Perses reconnoissoient l'unité de Dieu (2), créateur de l'univers. C'est aussi le sentiment de Hyde (3). Suivant Mohsin Fani, « la religion primitive de la Perse » fut une ferme croyance dans un Dieu suprême » qui a fait le monde par sa puissance et le gouverne » par sa sagesse; une crainte pieuse de ce Dieu, » mêlée d'amour et d'adoration; un grand respect » pour les parens et vieillards, une affection frater-» nelle pour tout le genre humain, et même une » tendre compassion pour les animaux (4). »

A cette religion succéda le culte de l'armée du ciel (5) et ensuite le culte du feu, adopté et modifié par Zoroastre. « Dieu, disoit-il, existoit de toute » éternité et étoit comme l'infini du temps et de

<sup>(1)</sup> Hist. ecclésiast. anc. et moderne, siècle 1, part. II; tom. I, p. 93, 94: Yverdun, 1776.

<sup>(2)</sup> Mém. de l'Académ. des Inscript.et Belles-Lettres, tom. LXI, p. 298; et tom. LXIX, p. 101 et suiv.

<sup>(3)</sup> II cite le témoignage formel de Sharistani. Hist. relig. ret. Pers., p. 299. — Abulfeda (apud Pocock, p. 143) et Ben-Shouhnah (ap. Hyd. c. IX, p. 164) confirment ce témoignage, qui est conforme à celui d'Hécatée dans Diogène-Laërce. Fid. et. Prideaux, Hist. des Juifs, part. I, liv. IV.

<sup>(4)</sup> Hist. de Perse, par sir John Malcolm, tom. 1, p. 273. Anciennement les Perses n'avoient, suivant Hérodote, ni temples ni statues de la Divinité. Herodot. lib. 1, c. 131.

<sup>(5)</sup> Le livre sacré appelé Dussateer est rempli de morceaux à la louange du Créateur , à celle du soleil , de la lune et des planètes. Son contenu se rapporte évidemment à une époque à laquelle les Persans adoroient Dieu et les planètes ou l'armée du ciel. Hist. de Perse , tom. I suprà cit. , p. 272.

» l'espace. Il y avoit dans l'univers deux principes,
» le bon et le mauvais : l'un se désignoit par le nom
» d'Hormuzd, ce qui dénotoit l'agent principal de
» tout ce qui étoit bien; et l'autre Arimane (1), le
» seigneur ou chef du mal. Les agens d'Hormuzd
» cherchoient à conserver les élémens, les saisons
» et l'espèce humaine, que ceux d'Arimane cher» choient à détruire; mais le principe du bien, le
» grand Hormuzd étoit seul éternel, et devoit à la
» fin des choses prévaloir (2). La lumière étoit le

<sup>(1)</sup> Mosheim a cru que, selon la doctrine de Zoroastre, Arimane étoit originairement bon. « Alterum (numen) rebus noxiis et perni» ciosis delectaretur, non tam Dei maximi quam sua ipsius culpa et » vitio. » Syst. intellect. Cudworth, tom. I, p. 331, not.—Anquetil du Perron a prouvé d'une manière sans réplique la vérité de l'opinion de Mosheim. Mém. de l'Acad. des Inscript. tom. LXIX, p. 448 et suiv.

<sup>(2)</sup> Zend-a-Vesta et Plutareh de Isid. et Osirid., p. 370, édit. Paris, 1764. Il est certain que les Perses admettoient un Dieu supérieur à Hormuzd et à Arimane. Ce dieu est l'Éternel, le grand Dieu, ο μέγιστος Θεός (Xenoph. de Exped. Cyr., lib. 1), l'auteur et le père du monde, των πάντων πρεητήν και πατέρα. (Eubul. de Antro Nymph.). Théodore de Mopsueste le nomme Zarouam (Phot. Biblioth. cod. 81, p. 199 ed. Rothom. 1693), c'est-à-dire, selon Tollius et Gaulm in, sator rerum, sator omnium, du mot hébreu TAN seminavit. M. de Guignes n'adopte pas cette étymologie : il remarque (Journal des Savans, 2º vol. de juin 1754) que plusieurs écrivains orientaux font mention d'Hazarouam comme d'une divinité à laquelle les auciens Perses attribuoient la puissance universelle et le gouvernement de toutes choses. Or Hazarouam, en persan, signifie, non pas sator, mais un espace de plusieurs milliers d'années, ou l'éternité. L'Huzaronam de Zoroastre est donc l'Éternel; c'est l'Ancien des jours de Daniel. Les autres dieux avoient été produits dans le temps : mais le Dieu souverain, le principe de toutes choses est Hazarouam, c'est-à-dire, l'Être nécessaire, subsistant par lui-même de tonte éternité. Vovez Mém. de l'Acad. des Inscript., 10m. XLVII., p. 13 et 17; M. Silvestre de Sacy, Mem. sur diverses antiquit. de ta Perse, p. 46, et d'Herbelot, Biblioth. orient., art. Fars., t. II, p. 446.

» type du bon esprit, l'obscurité celui du mauvais; » et Dieu avoit dit à Zoroastre: Ma lumière est » cachée sous tout ce qui brille (1). C'est à cause » de cela que le disciple de ce prophète, lorsqu'il » fait ses actes de dévotion dans les temples, se » tourne vers le feu sacré qui est sur l'autel; et » lorsqu'il est en plein air, vers le soleil, qui est la » plus noble de toutes les lumières, celle par laquelle » Dieu répand sa divine influence sur toute la terre, » et perpétue l'œuvre de sa création (2)...»

« Tels étoient les principes fondamentaux de la » religion de Zoroastre. Les maximes générales » enseignées dans son grand ouvrage (le Zend-a-» Vesta) étoient morales, excellentes et bien con-

<sup>(1)</sup> Zend-a-Vesta.

<sup>(2)</sup> Hist. de Perse, par sir John Malcolm, tom. I, p. 286 et 287. Eusèbe confirme le témoignage des écrivains orientaux consultés par M. Malcolm. Voici ses paroles : « At verò Zoroastres magus » in sacro rituum commentario hæc totidem verbis habet: Deus » autem est.... princeps omnium, expers interitus, sempiternus, » sine ortu, sine partibus, maxime dissimilis, omnis boni mode-» rator integerrimus, bonorum optimus, prudentium prudentis-» simus, legum æquitatis ac justitiæ parens, se tantům præceptore » doctus, naturatis, perfectus, sapiens, et sacræ vis physicæ unus » inventor. » Eusèbe ajoute que Hostanès se'xprime de la même manière dans un ouvrage divisé en huit livres, έν Ολταπεύγω. Præparevang., lib. 1, c. X, p. 42. Vid. et. Dio. Chrysost. Orat. Borysth XXXVI, p. 448 ed. Morel. - 1604. Hostanès étoit chef des mages, et successeur presque immédiat de Zoroastre. Minutius Félix le loue d'avoir rendu hommage au vrai Dieu. « Eloquio et » negotio primus Hostanes et verum Deum merità majestate pro-» sequitur et angelos, id est, ministros et nuncios Dei, sed veri, » ejusque venerationi novit adsistere, ut et nutu ipso et vultu Do-» mini territi contremiscant. Idem etiam dæmonas prodidit ter-» renos, vagos, humanitatis inimicos, » Min. Fel. Octav., c. XXVI.

» cues pour exciter à la vertu et à l'industrie. Que
» les principaux dogmes de sa foi fussent purs et
» sublimes, que sa doctrine ordonnât le culte d'un
» seul Dieu éternel et créateur, cela est certain.
» Comme aussi il est constant qu'on l'a très jus» tement accusé d'avoir avec artifice adapté sa
» croyance aux préjugés de ses compatriotes; on
» ne peut nier non plus que, quelle qu'ait été son
» intention en instituant la flamme d'une substance
» terrestre comme le symbole de Dieu, il n'ait
» ouvert une large porte à la superstition (1). »

Il subsiste encore aujourd'hui quelques restes du magisme ou de la religion de Zoroastre, parmi les Guèbres. Selon Chardin, dont le témoignage est confirmé par Mandeslo, « ils tiennent qu'il y a » un Être suprême qui est au-dessus des principes » et des causes; ils l'appellent Yerd, mot qu'ils » interprètent par celui de Dieu ou d'Ame éternelle (2). » Rien n'efface de l'esprit des peuples cette grande et consolante idée : elle brille encore au sein même de l'ignorance la plus profonde, et ne s'éteint que dans les ténèbres d'une science orgueilleuse et corrompue.

Fidèles à l'antique tradition, les anciens Samanéens n'avoient aucun simulacre; ils n'adoroient que Dieu, et reconnoissoient une seule cause intelligente qui avoit formé le monde : cette cause

<sup>(1)</sup> Malcolm, p. 290 et 291.

<sup>(2)</sup> Voyages de Chardin, tom. IX, p. 139. éd.; in-12 d'Amsterd., 1711. — Hude, Hist. relig. vet. Pers. p. 108.

étoit l'Être suprême (1). Les Indiens, chez qui le dogme de l'unité de Dieu s'est toujours conservé, le nomment Akar (2), c'est-à-dire, le grand Ouvrier, le grand Étre. Dans le Manaya Sastra il est appelé le Dieu irrésistible, existant par lui-même; la cause première, invisible, éternelle (3). Selon le Baghavat, voici les paroles qu'il adressa lui-même à Brama: « J'étois au commencement ce qui existe, invisible, » suprême; ensuite je suis celui qui est, et qui dois » demeurer ce que je suis (4). »

<sup>(1)</sup> Strabo, lib. XV, p. 490. — Bardesan. ap. Euseb., Præpar. évang., lib. VI, p. 275. —On lit dans ce passage le nom de Brachmanes; mais il est évident, suivant M. de Sainte-Croix, que Bardesanes a voulu parler des anciens Samanéens.

<sup>(2)</sup> Bernier, Voyag., tom. II, p. 129 et suiv. — Akar est la contraction de Bara, Bara Karta, le grand ou le très grand Ouvrier. Les Indiens donnent encore à Dieu le nom de Bara, Bara Vastou, le grand, le grand Être, la cause première, Anguetil du Perron nous apprend que ces mots indiens sont aussi persans et zends. Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. LX1X, p. 214 et 215. — Ens supremum rerumque omnium conditorem, et causam principem Deum, Indorum et Bramhanum vetustissimos agnovisse explorata res est, disertisque verbis testata in eo libro quem Bramhanes Vedam appellant.... Ea nimirùm sunt antiquissimæ religionis vestigia, quam ante susceptæ idololatriæ tempora puré, castéque Indos coluissee ruditi plures existimărunt... În tantă nihilominus tenebrarum densitate splendida illa, et quæ Deo digna est supremi Entis idea identidem lucet, seseque spectabilem reddit.... Bramhanes denique uno ore fatentur et prædicant Deum unum, eumque supremum esse. Alphab. Tibetan, tom. I, p. 93, 94 et 95.—L'auteur cite les Dialogues des PP, capucins écrits dans la langue de l'Indostan, et où l'on trouve beaucoup de textes des Vedams. Vid. et. Vincent-Marie de Sainte-Catherine, Itinerar., lib. 111, c. XVII. - Bouchet, Lettre à M. Huet, évêque d'Avranches. - Du Hatde et Ziegenbalgius ap. La Croze, Hist. du christian. des Indes, liv. VI.—Barros, Décad. V, liv. VI, ch. 111.

<sup>(3)</sup> Sir William Jones, Asiat. Researches, vol. I, p. 244.

<sup>(4)</sup> I cannot refrain from subjoining the four first verses of the

« Les Indiens, les Arabes, les Tartares, les Per» sans et les Chinois reconnoissent universellement
» la puissance suprême d'un Esprit qui a tout créé
» et qui conserve tout, qui est infiniment sage,
» puissant et bon, et infiniment au-dessus de la
» compréhension des créatures les plus élevées. Dans
» aucune langue, excepté l'hébreu, on ne trouve
» des prières plus pieuses et plus sublimes à l'Être
» des êtres; des expositions plus magnifiques de ses
» attributs; de plus belles descriptions de ses œuvres
» visibles, que dans l'arabe, le persan et le san» skrit (1). » Ainsi parle un des plus savans et des
plus judicieux orientalistes dont l'Europe se glorifie,
le chevalier William Jones.

Le Vedam et ses commentaires ou Pouranams, au nombre de dix-huit, forment les livres sacrés de l'Inde. Toutes les classes peuvent lire les Pouranams (2); ce sont comme des traités de théologie populaire. Le Bagavadam, un de ces traités, contient la doctrine des Indiens sur la Divinité, la béatitude, l'histoire de la création, de la conservation et de la destruction de l'univers; l'origine des dieux subalternes, des hommes, des géans, etc. Il y est dit

Bughavat, and which are believed to have been pronounced by the supreme Being to Brainna; the following version is most scrupulously litteral. « Even I was at first not any other thing, that » which exists, unperceived, supreme; afterwards I am that » which is, and he who must remain am I. » Sir William Jones, Ibid.

<sup>(1)</sup> Asiat. Reseerch., vol. IV, p. 183.

<sup>(2)</sup> Pagan. Ind., manuscr. de la biblioth. du Roi, part. 1.

que « Dieu , cet Être unique et simple, n'a aucune » connexion avec la matière (1). Il est exempt, par » sa nature , de toutes les vicissitudes humaines. » Il se connoît lui seul ; il est incompréhensible à » tous les autres. Les docteurs qui disputent entre » eux sur son essence, ne savent ce qu'ils disent... » Ce Dieu est si grand qu'on ne sauroit s'en former » une juste idée : aussi est-il appelé l'ineffable , » l'infini , l'incompréhensible (2), etc..... Le véri- » table sacrifice est celui de l'esprit et du cœur. Les » ignorans adressent leurs vœux aux idoles façon- » nées par la main des hommes. Le sage adore Dieu » en esprit (3). »

Dans un autre endroit, l'auteur ne désapprouve pasmoins expressément ceux qui ont recours aux dieux étrangers, et adressent leurs prières aux idoles, aux étoiles, aux planètes, à leurs parens morts et aux génies malfaisans (4).

Les Ganigueuls ont en horreur la mythologie populaire. Ils ne reconnoissent point la divinité de Vichnou, de Brama et de Chib, et rejettent le culte des dieux subalternes. Ils ont conservé avec soin la tradition de l'unité de Dieu, qui semble leur avoir été transmise par les Samanéens (5). « L'Être des êtres,

<sup>(1)</sup> Bagavadam, liv. II, p. 33.

<sup>(2)</sup> Ibid., liv. III, p. 39.

<sup>(3)</sup> Ibid., liv. 1.

<sup>(4)</sup> L'Ezour-Vedam; Discours prélim., par M. de Sainte-Croix, tom. I, p. 928.

<sup>(5)</sup> Ibid., p. 142. — De Guignes, Mêm. de VAcad. des Inscript, tom. LXV, p. 558 et suiv.

» disent-ils, est le seul Dieu éternel, immense, pré» sent en tous lieux, qui n'a ni fin ni commence» ment, et qui contient toutes choses... Il n'y a
» point d'autre Dieu que lui. Il est seul seigneur de
» toutes choses, et il le sera pendant toute l'éter» nité (1). Dieu qui nous a mis dans ce monde, fait
» son séjour dans le ciel. Il nous a sans cesse dans
» sa pensée (2), et nous ne devons aimer que lui
» seul (3). »

L'auteur de l'Ezour-Vedam enseigne également l'unité de Dieu qui a tout créé, et qui existoit seul avant tous les temps (4). Éternel, immuable, il est la pureté même. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître du monde, le père des hommes, et n'a ni maître, ni égal, ni père, ni naissance. Seul il possède toutes les perfections, seul-il mérite notre amour et nos hommages; et quoique invisible de sa nature, tout publie sa puissance et sa grandeur (5). On doit avoir une heure marquée pour lui offrir le sacrifice (6). Le plus grand de tous les crimes est de regarder comme Dieu, et de rendre les honneurs divins à tout autre qu'à lui. Présumer de ses miséricordes, et commettre le mal dans l'espérance qu'il se montrera toujours facile à nous pardonner, est un

<sup>(1)</sup> Extrait du livre intitulé: Tchira Vaikkium, dans l'Histoire du christianisme des Indes, tom. 11, p. 267.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 259.

<sup>(3)</sup> Extrait du Guana l'umpa; ibid., p. 366.

<sup>(</sup>i) L'Ezour-Veidam; liv. 1, chap. III, tom. I, p. 188 et 189

<sup>(5)</sup> Ibid., liv. III, chap. VI, tom. I, p. 323-327.

<sup>6</sup> Ibid., liv. IV, chap. 111, tom. 11, p. 26.

péché qu'il pardonne rarement. Après Dien, rien ne doit être plus respectable et plus sacré pour nous que notre père et notre mère (1).

« Adoration à celui qui est l'être suprême, l'éter-» nel Créateur de toutes choses! C'est vous qui don-» nez la mort et la vie. Vous seul pouvez faire notre » bonheur. Vous êtes l'être souverainement heureux. » et heureux par vous-même. Vous posséder, c'est » posséder le comble de tous les biens. On n'est » heureux que par vous, on ne l'est que dans vous, » et l'homme ne possédera jamais de vraie félicité, » qu'il n'ait le bonheur de jouir de vous. Vous êtes » la vie et le soutien de toutes choses, sans que vons » avez besoin vous-même d'être soutenu par rien. On » ne vit jamais dans vous ni changement, ni mélange. » C'est vous qui faites naître dans notre âme les sen-» timents de piété et de vertu ; c'est vous qui les en-» tretenez, vous qui les récompensez. Vous êtes infi-» niment au-dessus de tout. Vous êtes le vrai et le » seul maître. Vous pouvez seul remplir nos vœux. » et rassasier nos désirs. Vous êtes le sauveur et le » nère du monde. Vous vovez tout, vous connoissez » tout, vous gouvernez tout. Vous êtes notre refuge » et notre unique bien (2). »

La pureté du cœur et l'amour de Dieu sont les fruits de cette prière. Les biens de la terre et ceux du ciel sont entre les mains de Dieu. Pour les ob-

<sup>(1)</sup> L'Ezour-Vedam, liv. IV, chap. III. tom. II, p. 28 et 29.

<sup>(2)</sup> Ibid., liv. VI, chap. I, tom. 11, p. 84-86.

tenir, il n'est pas de moyen plus efficace que de l'invoquer et de les lui demand<mark>er</mark> (1).

Si l'on ne peut pas multiplier ses prières autant qu'on le voudroit, il n'importe, pourvu que l'on consacre à Dieu tout son amour, et que l'on mette en lui toute sa confiance. C'est le vrai culte que nous lui devons, et la vraie vertu. Dieu est micux honoré par l'hommage que lui rend un cœur qui se dévoue à lui, que par tous les présents, toutes les œuvres extérieures, et toutes les pénitences qu'on pourroit pratiquer (2).

« Le premier degré de la perfection est de croire » sans aucun doute tout ce qu'on doit croire, de cher-» cher à plaire à Dieu, non aux hommes, et à faire » son salut. Le second est de renoncer à tout, et de » voir toutes choses sans s'en laisser éblouir, ni v » attacher son cœur. Le troisième est de se con-» server dans une parfaite indifférence pour toutes » choses, et d'étousser jusqu'aux premiers désirs. » Le quatrième est de servir Dieu pour lui-même. » Pour atteindre à cette perfection, on n'a donc pas » besoin des eaux sacrées, ni des pénitences outrées, » ni des prières faites à de fausses divinités, ni de » vaines pratiques... Le Dieu que je te propose d'a-» dorer est dans le fond de nos cœurs, pénètre nos » plus intimes pensées, et sait compatir à nos foi-» blesses et à nos infirmités. Ce ne sont point les » dieux de bois et de pierre que tu adores sous la fi-

(2) Ibid., ch. 11, p. 88.

<sup>(1)</sup> L'Ezour-Fedam, liv. VI, chap. 1, tom. 11, 86 et 87.

» gure d'hommes mortels... Leur offrir son encens » et son culte, ce n'est pas seulement perdre sa peine ;

» mais c'est le plus grand de tous les crimes (1). »

Cette doctrine, conforme à celle des Samanéens et des anciens disciples de Budda (2), paroît avoir dans l'Inde un assez grand nombre de sectateurs (3). Les Tibetains reconnoissent aussi un Dieu unique et suprême (4). Ils ont une prière célèbre, et qu'ils répètent sans cesse (5): en voici quelques passages. « Dieu existant par lui-même, a tout créé. Il y a » aussi une infinité d'esprits. Tous les supplices sor- » tent du péché, et la vertu produit tous les biens. » Dieu existant par lui-même, punira les méchans » sans miséricorde, et récompensera les bons (6). »

(1) L'Ezour-Vedam, liv. VI, chap. I, tom. II, p. 89-91.

<sup>(2)</sup> Voyez l'Extrait de l'*Anbertkend*, publié par M. de Guignes: *Mém. de l'Acad. des Inscript.*, tom. XXVII, p. 391; et la traduction de l'ouvrage attribué à Fo, ou Budda: *Hist. des Huns*, tom 11, p. 227 et suiv.

<sup>(3) «</sup> Il n'y a point sur la terre de lieu comparable au Zombou-» dipo (ou à l'Inde), et il n'y en aura jamais. On y voit un nombre » de pénitens et d'âmes vertueuses, qui, malgré la corruption gé-» nérale, n'offrent leur encens qu'an vrai Dieu. » L'Ezour-Vedam, liv. I, chap. III, tom. I, p. 194.

<sup>(4)</sup> La Trinité paroît même ne pas leur être inconnue. « Sumcik-» Trubpa-Jotè, id est, tres unum in essentià, vulgatissimum est » Tibetanorum effatum. » Alphabet. Tibetan., tom. I, Præfat., p. XXVIII.

<sup>(5)</sup> C'est la prière Hom-Manè-Peme-Hum. « Tanquam tessera et « cardo religionis Xacaïcæ spectatur à Tibetanis, » dit Georgi. Alph. Tibet., tom. I; p. 524.

<sup>(6)</sup> Omnia existens sese ipso Deus in creatione (fecit). Undiqué infiniti sunt spiritus etiam Supplicia omnia ex peccato prodeunt; felicitates omnes à virtutis actione, proficiscuntur.... Existens sese ipso Deus misericordià magnà absque eveniet ut sit; aliis pænas adjiciens, aliis bona largiens. *Ibid.*, p. 500 et 502.

On trouve partout la même croyance, partout on entend le même langage. « La religion de la Chine, » dit le P. Prémare, est toute renfermée dans les » King. On v trouve, quant à la doctrine fondamen-» tale, les principes de la loi naturelle, que les an-» ciens Chinois avoient reçus des enfans de Noé. Ils » enseignent à connoître et à révérer un Être sou-» verain. L'empereur v est tout ensemble et roi et » pontife, comme étoient les patriarches avant la loi » écrite : c'est à l'empereur qu'il appartient d'offrir » le sacrifice pour son peuple en un certain temps de » l'année; c'est à l'empereur d'établir les cérémonies » et de juger de la doctrine. Il n'y a proprement que » cette religion qu'on puisse appeler Ju-Kiao, la re-» ligion de la Chine : toutes les autres sectes répan-» dues dans l'empire sont regardées comme étran-" gères, fausses et pernicieuses, et elles n'y sont que » tolérées (1). »

<sup>(1)</sup> Lettres édif., tom. XXI, p. 177; édit. de Tonlouse, 1811. — Voyez dans le même volume, p. 139, l'Instruction par laquelle l'empereur déclare quel est l'objet de son culte. Il rejette comme une erreur ridicule le culte des esprits appelés Quei-chin. « Quand on vous » dit de prier et d'invoquer les esprits, que prétend-on? C'est tout » au plus d'emprunter leur entremise, pour représenter au Tien la » sincérité de notre respect et la ferveur de nos désirs. » Ce mot Tien, qui signifie Ciel, est pris indifféremment, dit M. de Guignes fils (Voyage à Peking, etc., tom. 1, p. 350, not.), pour l'être suprème et pour le ciel visible. Afin d'ôter l'équivoque, le Saint-Siége a très sagement décidé qu'on emploieroit le mot Tien-tchu ou Seigneur du ciel. Du reste, il n'est pas douteux que l'empereur n'attachât ce dernier sens au mot Tien; car il le dit formellement dans une instruction qu'il adresse à un tribunal chargé de juger des chrétiens. Lett. édif., tom. XX, p. 126.—Dieu est appelé dans Daniel chap. IV, v. 23, les Cieux puissans on Souverains, אור שמוא פורף

Aussi voyons-nous d'abord les Chinois adorer
l'Être-Suprême sous les noms de Chang-Ty, de
Hoang-Tien (1) et de Tien, et lui offrir des
sacrifices sur les hauteurs et dans les temples... La
morale se réduisoit alors aux deux vertus appelées
Gin et Y: la première exprimoit la vertu envers
Dieu et les parens, ou la bonté envers les hommes;
et la seconde signifioit l'équité et la justice (2).

Les Chinois disent aussi de l'Étre-Suprême qu'il est Tseë-yeou, l'Être existant par lui-même; Tou-yeou, l'Être tout être; qu'il est un, simple, immuable, bon, miséricordieux, puissant, juste et sage; qu'il a tout fait, qu'il a soin de tout, qu'il voit tout, qu'il punit et récompense tout; qu'il est un pur esprit, la vérité, la vie; qu'il est roi, seigneur, père. « Il n'y » a aucun de ces divins attributs qu'on ne voie clai-

Cæti dominantes. Cette métonymic est de toutes les langues. Il y en a de nombreux exemples dans les auteurs juifs et païens. Foyez Lampius, Commentar. in Johan, tom. I, p. 561; Wolfflus in Curis Crit. ad Matth., XXI, 25; et Vin. Schlichterus in Decimis, pag. 58.

T) Chang-Ty veut dire souverain Seigneur; Hoang-Tien, sonverain Ciel. Sur le frontispice d'une des salles du temple du ciel, à Peking, on lit ces deux mots chinois et tartares, Kien, Apkaï-han: le mot Kien veut simplement dire en chinois le ciet; mais il est clairement expliqué par le mot tartare, Apkai-han ou Aan-Apha-i, le Maître du ciel. Il n'y a donc plus de doute sur la signification des mots Kien et Tien, qui sont les mêmes et qui veulent dire le ciel. M. de Guignes fils, Poyages à Peking, Manitle, ctc., tom, I, p. 350-Vid. et. l'Invariable milieu, etc., not., p. 150, 152. — Le Chouking de Gaubil. — Mêm. concernant les Chinois, tom. II. — Brevis relatio eorum quæ spectant ad declarationem Sinarum imperatoris Kamhi, etc.; Pekini, 1701.

<sup>(2)</sup> De Guignes, Voyage à Peking, etc., tome t, p. 350.

» rement marqué dans les anciens livres de la Chine » appelés King (1). »

On ne doit pas s'imaginer que cette doctrine soit rejetée, ou ignorée par les idolâtres. Partout le paganisme allie la croyance d'un Dieu suprême, avec le culte des esprits ou des divinités subalternes. Il paroît même que des sectes livrées aujourd'hui à ce culte impie, n'adoroient originairement qu'un seul Dieu. M. de Guignes a donné des extraits d'un ouvrage très ancien (2), attribué à Lao-tse, et qui renferme toute la doctrine de l'école de Tao. « Le » Tao est la seule divinité dont il y soit fait mention. » Lao-tse dit que le Tao n'a point de nom, qu'on ne » peut le connoître; qu'il est le principe du ciel et » de la terre, la mère de tous les êtres; qu'il est in- » compréhensible et très intelligent (3). »

Dans un autre ouvrage intitulé Tsing-tsing-tsing-tsing, ou le Livre de la parfaite pureté, Lac-tse parle ainsi des perfections du Tao: « Le grand Tao n'a point » de corps, il a produit et il entretient le ciel et la » terre. Le grand Tao n'a point de mouvement, et

<sup>(1)</sup> Lett. édif., tom. XXI, p. 179, 180.

<sup>(2)</sup> Le style de cet ouvrage sent tellement l'antiquité, dit le P. Prémare, que Se-ma-Kouang, historien célèbre à la Chine, le préfère aux King pour la précision. Il n'y a rien, dit cet écrivain, dans les cinq King, qui ressemble à la brièveté de Lao-tse.

<sup>(3)</sup> Essai historique sur l'étude de la philosophie chez les Chinois: Mémoire de l'Acad. des Inscript., tom. LXXI, p. 24. — Ailleurs (paragr. 42), Lao-tse dit que Tao a produit un, qu'un a produit deux, que deux ont produit trois, et que ces trois ont produit toutes choses. Seroit-ce le Trimmti des Hindons, lequel renfermoit trois personnes qui ne formoient qu'une seule divinité?

» c'est lui cependant qui fait marcher le soleil et la » lune. Le grand Tao n'a point de nom, et c'est » lui qui fait croître et qui nourrit toutes choses. » J'ignore son véritable nom. Le vrai sectateur du » Tao doit s'attacher à acquérir toutes ses perfec- » tions: ce n'est que par là qu'il peut devenir un » chin ou un génie (1). »

Ces divers témoignages ne laissent aucun doute sur la croyance des Chincis; mais nous en avons encore un monument plus remarquable, en ce qu'il nous fait connoître avec une pleine certitude la doctrine publique, et pour ainsi dire légale, du gouvernement de la Chine, si respecté par tous ses sujets.

Plusieurs princes de la famille impériale, ayant embrassé le christianisme, furent déférés aux tribunaux, et l'empereur, dans une instruction que le P. Parennin nous a conservée, prescrivit lui-même aux juges la manière de procéder dans cette affaire importante, et jusqu'aux discours qu'ils devoient adresser aux nouveaux chrétiens, pour essayer de les ramener à la religion des Mant-cheoux. Les juges rendant compte à l'empereur de l'exécution de ses ordres, dant un écrit authentique qui ressemble aux actes des premiers martyrs, s'expriment en ces termes:

« Nous, vos sujets, nous nous sommes transportés » dans la prison d'*Ourtchen* (un des princes chré-» tiens), et nous lui avons dit : Le Seigneur du ciel,

<sup>(1)</sup> Essai, etc., dans les Mém. de l'Acad. ubi suprà, p. 29.

» et le ciel c'est la même chose; il n'y a point de » nation sur la terre qui n'honore le ciel: les Mant» cheoux ont dans leur maison le *Tiao-chin* pour 
» l'honorer (1). Vous qui êtes Mant-cheou, vous 
» suivez la loi des Européens, et vous vous êtes, 
» dites-vous, senti porté à l'embrasser, à cause des 
» dix commandemens qu'elle propose, et qui sont 
» autant d'articles de cette loi; apprenez-nous ce 
» qu'ils prescrivent.

» Ourtchen a répondu : Le premier nous ordonne » d'honorer et d'aimer le Seigneur du ciel; le second » défend de jurer par le nom du Seigneur du ciel; » le troisième veut qu'on sanctifie les jours de fête » en récitant les prières, et en faisant les cérémonies » pour honorer le Seigneur du ciel; le quatrième » commande d'honorer le roi, les pères et mères, les » anciens, les grands, et tous ceux qui ont autorité » sur nous; le cinquième défend l'homicide et même » la pensée de nuire aux autres; le sixième oblige à » être chaste et modeste, et défend jusqu'aux pensées » et aux affections contraires à la pureté ; le septième » défend de ravir le bien d'autrui, et la pensée même » de l'usurper injustement; le huitième défend le » mensonge, la médisance, les injures; le neuvième » et le divième défendent de désirer la femme d'au-» trui. Tels sont les articles de la loi à laquelle j'o-» béis. Je ne puis changer.

<sup>(1)</sup> Le *Tiao-Chin* est une cérémonie qui n'a rien de fixe ni d'avrèté : chaque famille la fait à sa manière.

» Nous avons dit: Ces dix commandemens se » trouvent dans tous nos livres, et il n'est personne » qui ne les observe; ou si quelqu'un les trans-» gresse, on le punit de la manière que la loi le pres-» crit (1). »

Qu'y a-t-il de plus formel et de plus clair que ce témoignage?

Dans les royaumes d'Ava, du Pégu (2), de Laos (3), de Siam (4) et de Camboje (5), dans la Corée (6), au Tonquin (7), à la Cochinchine (8), au Japon (9),

<sup>(1)</sup> Lettres ėdif., tom. XX, p. 129, 130.

<sup>(2)</sup> Cérémon, relig., tom. Vt, p. 352. — Voyages des Hollandois, tom. V, p. 83.

<sup>(3)</sup> Hist. des relig. du monde, par Jovet; tom V.

<sup>(4)</sup> Le P. Tachard, Voyage de Siam, tom V.— Hist. natur. et politique du royaume de Siam, par Gervaise.

<sup>(5)</sup> Cérém. relig., tom. VI, p. 420.

<sup>(6)</sup> Hisi. génér. des Voyages, tom XXIV, p. 152.

 <sup>(7) «</sup> Il ne paroit pas que les Tonquinois aient jamais adoré le so-» leil, la lune ni les étoiles : le peuple seulement semble rendre

 <sup>»</sup> quelque culte au ciel dans ses sacrifices particuliers; il fait des
 » révérences vers les quatre points principaux du ciel ou du globe :

<sup>»</sup> les dévots, surtout les mandarins, jurent à chaque moment par le

<sup>»</sup> ciel; ils semblent le regarder comme le souverain juge, dont les

<sup>»</sup> décrets sont irrévocables on absolus : ils le réclament dans leurs

<sup>»</sup> peines et dans les injustices qu'ils éprouvent. Partout on tronve

<sup>»</sup> pemes et dans les injustices qu'ils éprouvent. Partont on tronve » établie l'idée d'un Dien suprème , vengeur du crime , et rémuné-

<sup>»</sup> rateur de la vertu. » Voyage au Tonquin, tom. I, p. 207; Paris, 1788. — Voyage de Dampier, tom. VI, p. 68.

<sup>(8)</sup> Voyages de Mendoz Pinto; chap. XLVIII, p. 213.

<sup>(9)</sup> Alphab. Tibetan, tom. I, p. 149.—Il existe au Japon un pélerinage célèbre dans la province d'Isie. Les prêtres donnent aux pêlerins, en signe d'absolution, une boîte appelée Ofarai. Sur un côté de cette boîte sont tracés en gros caractères ces mots Daï-fingu, c'est-à-dire, le grand Dieu. Ambassade des Hollandois au Japon, p. 207, 208.

à Ceylan (1), à Bornéo (2), à Java (3), aux Moluques (4), aux Manilles (5), à Formose (6) et dans les îles de la mer Pacifique (7), on a toujours reconnu un Dieu suprême, éternel, créateur de l'univers. Les Tonquinois le nomment Fua-Than, roi spirituel; et les Taïtiens, Eatoua-Rahai. Sur le bord de ses fleuves, au fond du désert, le pauvre sauvage lève au ciel ses regards. Il sait que le Grand-Être qui créa ces vastes espaces et les peupla de soleils, veille sur lui comme sur les mondes qui roulent dans l'immensité; et son cœur se réjouit, parce qu'il a aussi un père.

Guillaume de Rubruquis, envoyé en 1253, par saint Louis, à la cour de Mangou-Kan, s'assura que les Tartares croyoient à l'existence d'un Dieu unique (8). Ils lui sacrifioient quelques animaux une

(2) Dictionn. de La Martinière, au mot Bornéo.

(4) Cérémon. relig.. tom VI, p. 423.

(6) Thévenot, ibid.

<sup>(1)</sup> Knox, Relat. de Ceylan, liv. III, cap. IV.—Hist. de Vile de Ceylan, par Jean Ribeyro.—Voyages des Hollandois t. IV, p. 81.

<sup>(3)</sup> Histoir. génér. des Foyages, tom. III, p. 371. — Reland, Dissert., tom. II, p. 191.

<sup>(5)</sup> Hist. génér. des Yoyages, tom. XXXIX, p. 137. — Relation des Hes Philippines dans le grand Recueil de Thévenot.

<sup>(7) «</sup> Eatoua est en général le nom que les Taïtiens donnent à leurs » divinités... Mais entre ces Eatouas il y en a un qui est supérieur » à tous les autres : aussi est il distingué par le nom d'Eatoua- » rahai. Non seulement ce Dieu est supérieur aux autres , mais » c'est de lui que ceux-ci viennent... Suivant une tradition des Taï- » tiens , la grande Divinité a créé les divinités inférieures , dont cha- » cnne forma la partie du monde qui lui a été confiée , c'est- » à-dire , l'nne , les mers ; nne autre , la lune ; d'autres , les » étoiles , les oiseaux , les poissons , » etc. Parallèle des relig., ton. I, p. 681.

<sup>(8) «</sup> Après avoir passé quelque temps avec ces prêtres (dit-il dans » sa Relation écrite dens la ville de Caillac en Tartarie), être entre

fois l'an (1). Genghiz-kan et tous les princes de sa maison, Timur et Camareddinkan, roi des Mogols, n'adoroient qu'un seul Dieu (2).

Tous les voyageurs attestent que cette croyance est universelle en Afrique. Les nègres de la côte de Guinée(3) et de la côte d'Or savent qu'il y a un Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est bon, et qui

(1) Voltaire, Ess. sur l'Hist. génér., etc., chap. XLVIII, tome II, p. 3, éd. de 1756.

(2) D'Herbelot, Biblioth. orient., art. Batu, tome II, p. 34; et art. Camareddin-khan, ib., p. 186.—Voyez aussi Marc-Paul, Hist. yénér. des Voyages, tome XXVII, p. 121, 122, 364, 365.—Voyage de Purchas et d'Oléarius.—Voyages de Le Bruyn par la Moscovie, tome I, p. 142.—Voyages de M. Isbrants, chap. XVIII, XXI, XXIX. Cérém. retig., tome VI, p. 69 et 71.—Voyages d'Autermony, l. 1, p. 135, 182, 183, 185.

(3) Relat. de Guinée, par Salmon (dans son Histoire moderne).

<sup>»</sup> dans leur temple, où je vis beaucoup d'images grandes et petites. » je leur demandai quelle étoit leur croyance relativement à Dieu. » Ils me répondirent : Nous croyons qu'il n'y a qu'un Dieu.-Croyez-» vous que Dieu soit un esprit ou une substance corporelle? — Nous » croyons que Dieu est un esprit.—Alors, dis-je, croyez-vous que Dieu » ait jamais revêtu un corps humain? Ils me répondirent : Non.-» lié bien, dis-je, pourquoi faites-vous, pour le représenter, tant » d'images corporelles? De même aussi, puisque vous croyez qu'il » n'a jamais revêtu un corps humain, pourquoi le représentez-vous » sous la figure d'un homme, plutôt que sous celle de toute autre » créature? Ils répondirent : Nous ne faisons pas ces images pour » représenter Dieu; mais lorsque, parmi nous, un homme riche perd » ou son fils ou sa femme, ou quelqu'un de ses amis, il fait faire » l'image de la personne morte; on la place ici; et nous, en son-» venir de celui qui l'a fait faire, nous la respectons par la suite. Je » leur demandai alors : Agissez-vous ainsi par amitié ou par flatterie » pour l'homme? - Non, dirent-ils, mais par égard pour sa mé-» moire... En outre, ajoute le même auteur, les Moals (Mogols) ou » Tartares, sont, à cet égard, de la même secte qu'eux, c'est-à-» dire, qu'ils croient à un seul Dieu, et font cependant des figures » de feutre en souvenir de leurs amis morts.» Harry's Travels, vol. I, p. 570.

comble de biens ceux qui l'adorent. Ils n'aiment point leurs fétiches, ils les craignent, et ils croient les âmes immortelles (1). Le père Loyer rend le même témoignage des peuples d'Issiny (2). Ceux du Monomotapa reconnoissent également un Dieu, créateur du monde, qu'ils nomment le Dieu jaloux (3). Les habitans des royaumes d'Agag, de Tocora, de Guitève, de Symbawe, de Congo, de Loango, de Songo et de Cantalla, ont l'idée d'un Dieu unique, tout-puissant, auteur de l'univers. Ils rendent néanmoins une sorte de culte à leurs rois, parce qu'ils les regardent comme les représentans du Dieu suprême (4), appelé par les Cafres et les Hottentots, le grand Invisible, le père et le capitaine des dieux (5). M. Bowdich a trouvé la même doctrine chez les Aschantes (6), Stedman

<sup>(1)</sup> Relat. de Desmarchais, p. 66.

<sup>(2)</sup> Foyage d'Issiny p. 17, 242 et suiv.

<sup>(3)</sup> Purchas, Pilgrim., tome I, p. 180.

<sup>(4)</sup> Dapper, Descript. de l'Afrique, vol. II.

<sup>(5)</sup> Coutumes religieuses, p. 279. « Les Hottentots croient un Ètre suprème, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils renferment, par la toute-puissance duquel tout ce qui vit est et se meut. » Ils donnent à cet Être créateur toutes les perfections imaginables. Le nom qu'il porte dans leur langue signifie le Dieu de » tous les dieux. » Relat. du cap de Bonne-Espérance par Kolbe, tome 1.

<sup>(6) «</sup> Convaincus que l'avarice aveugle de leurs pères fit tourner » toute la faveur de l'Être suprême du côté des blancs, ils se croient » confiés aux soins médiateurs de divinités secondaires , aussi in- » férieures au Dieu suprême qu'ils le sont eux-mêmes aux Euro- » péens. » Voyage dans le pays d'Aschantie , ou Relation de l'ambassade envoyée dans ce royaume par les Anglois , par T.-E. Bowdich , chef de l'ambassade , page 370 ; Paris , 1819. — Voyez un grand nombre d'autres témoignages dans Bullet , l'Existence de Dieu démontrée , etc., tome 11 , page 143 et suiv.

parmi les noirs transportés en Amérique (1), et d'autres voyageurs aux îles du Cap-Vert(2), à Sofala (3), et à Madagascar (4).

Elle étoit répandue dans tout le Nouveau-Monde, lorsque les Européens y pénétrèrent, au quinzième siècle (5). Les Mexicains reconnoissoient certainement un Gréateur suprême, un Dieu conservateur de l'univers (6). Ils l'appeloient Teut,  $T\acute{e}ot$  (7), ou plutôt Teotl(8). Un

<sup>(1) «</sup> Les nègres croient fermement à l'existence d'un Dieu, dans » la bonté de qui ils mettent leur confiance, dont ils adorent la » puissance, et à qui ils offrent une partie de tous leurs alimens. » Foyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane, par le capitaine J,-G Sledman; trad. de l'anglois, tome III, p. 71.

<sup>(2)</sup> Voyage de Van-der Brock, tome VII des Voyages de la compagnie de Hollande, p. 384.

<sup>(3)</sup> Jovet, Hist. des retig. du monde, tome VI.

<sup>(4)</sup> Voyage d'Otéarius, de Schouten et de la Compagn. holland.— Hist. des Indes orient., par Souchu de Rumefort.—M. de Flacourt, qui a commandé plusieurs années dans cette île, écrit dans l'histoire qu'il en a composée, que « tous les Madascarois croient qu'il y a un » Dieu, qu'ils honorent, dont ils parlent avec respect; qui a tout » créé, le ciel, la terre, et toutes les créatures, et les anges qui » sont sans nombre. »

<sup>(5)</sup> Hoc commune apud omnes penè barbaros (Americanos) est, ut Deum quidem omnium rerum supremum ac summè bonum fateantur... Igitur et quis ille summus idemque sempiternus rerum omnium Opifex, quem ignoranter colunt, per omnia docere debent. Jos. Acosta, De procurandà Indorum salute; lib. V, page 475.—
« L'existence de Dieu et l'immortalité de l'àme avoient donc été ou » étoient les premières bases de la religion de ces peuples qu'on » appelle sauvages, barbares, » etc. Carli, Lett. améric., t. 1, p. 105. Ramnusio, Navigat. du Nouv.-Monde.— La Hontan, Voyages

dans l'Amérique septentrion., tom. II, p. 123 (6) Solis, Hist. de la conquête du Mexique.

<sup>(7)</sup> Id., Ibid., p. 101.

<sup>(8)</sup> Le Théocalli (ou la maison de Dieu, le temple) de Mexico, « étoit dédié à Tercat-Lipoca, la première des divinités aztèques » après Téotl, qui est l'Étre suprême et invisible. » M. de Humboldt, l'ues des Cordilières et monumens de l'Amérique, tome 1, p. 99.

de leurs rois avoit composé en langue aztèque, soixante hymnes à son honneur (1). Les Toltèques nommoient cet être invisible Ipalne-moani et Tloque-Nahuaque, parce qu'il n'existe que par lui-même, et qu'il renferme tout en hui (2). On l'adoroit au Pérou, sous le nom de Pachacamac, mot composé qui signifie le Créateur du monde (3).

Le temple dédié à Pachacamac étoit rempli d'idoles auxquelles les Junches rendoient un culte; mais ayant été soumis par Pachacutu, ils convinrent, par le premier article du traité de paix rapporté dans Garcilasso, qu'on abattroit dans ce temple toutes les idoles, « parce qu'il étoit absurde qu'elles fussent » dans le même lieu que le Créateur de l'univers; » qu'à l'avenir on ne lui dédieroit plus aucune figure; » mais qu'on l'adoreroit de cœur, attendu que, n'étant » pas visible comme le soleil, on ne pouvoit pas sa- » voir sous quelle figure il falloit le représenter (4). »

Les habitans de l'Amérique septentrionale distinguoient des génies subalternes, le Créateur du

(4) Carli, Lett. améric., tom. I, p. 102. — Clavigero, Hist. ancienne du Mexique, tome II, n. 4 et suiv.

<sup>(1)</sup> M. de Humboldt, tome II, p. 390

<sup>(2)</sup> Ibid., ubi suprà, tome I, p. 259.

<sup>(3)</sup> Pacha signifie monde, en langue péruvienne; et camar, vivifier, animer; ainsi, Pacha-camac ne désigne autre chose que le
Créateur du monde: Carli, Lett. améric., tom. I, p. 101. Vid. et.
Hist. des Incas, tome I, p. 304, p. 335. — « Manco-capac... ensei» gnoit l'existence d'un seul Dieu invisible, éternel, tout-puissant,
» auteur et source de toutes choses, et méritant de la part des
» hommes la plus profonde vénération... On le nommoit Pacha» Camac. » Mèm. de l'Académie des Inscriptions, tome LXXI,
page 381.

monde. Ils appeloient celui-ci Isnez (1). Plusieurs tribus sauvages connoissent Dieu sous le nom de Grand-Esprit (2). Ramon, religieux espagnol, que Colomb avoit amené avec lui à Saint-Domingue, et qui en avoit appris la langue, a laissé, sur la religion des habitans de cette île, un ouvrage qu'on trouve en entier dans l'Histoire d'Alphonse Ulloa. Ces peuples croyoient, dit-il, à un Être suprême, créateur et premier moteur de l'univers. Ils l'appeloient Jocanna ou Gnamaonocan. Cet Être tout – puissant manifestoit sa volonté aux caciques, par le moyen de certains êtres intermédiaires, nommés Cemi, Tuyra, etc. (3).

Les sauvages de la Guiane croient en Dieu, comme auteur suprême de tout bien, et qui n'a jamais la volonté de leur faire le moindre mal; mais ils rendent un culte aux mauvais génies pour détourner les maux dont ils peuvent les asselliger (4).

<sup>(1)</sup> Carli, toc. mox cit., p. 105.

<sup>(2)</sup> Charlevoix, Hist. de la Nouvelle-France, tome III, p. 343.— Sayard, Voyage au pays des Hurons, p. 226.— Hist. génér. des Voyages, tome LVII, p. 72, 74.— Histoire de l'Amér. septentrion., par M. de La Potherie, tome II, p. 3, 10.— Histoire naturelle et civile de la Californie, trad. de l'anglois.— Les habitans de la baie d'Hudson reconnoissent un être d'une bonté infinie, qu'ils nomment Voukma, cest-à-dire, le grand Chef. Ils le regardent comme l'auteur de tous les biens dont ils jouissent; ils en parlent avec respect; ils chantent ses louanges dans un bymne, d'un ton fort grave et même assez harmonieux. Ils reconnoissent de même un autre être, qu'ils appellent Ouitikka, et qu'ils représentent comme la source et l'instrument de toutes sortes de maux. Hist. génér. des Voyages, tome LVI, p. 225.

<sup>(3)</sup> Carli, ubi jam citat., p. 111, 112.

<sup>(</sup>i) Stedman, Voyage à Surinam, etc., tome H, e. XV.— Hist. de

Même croyance à la Louisiane (1), au Brésil (2) et chez les Araucans. Ils reconnoissent un Être suprême, auteur de toutes choses, qu'ils appellent Pillan. Ce mot dérive de Pulli ou Pilli, àme ou esprit par excellence. On l'appelle aussi Guenu-Pillan, esprit du ciel; Eutagen, grand être; Thalcave, le tonnant; Vivennvoe, créateur de tout; Vilpepilvoe, tout-puissant; Molghelle, éternel; Aunonolli, infini. Ils disent qu'il est le Grand-Toqui du monde invisible, et, en cette qualité, il a ses Apo-Ulmenes et ses Ulmenes, ou divinités subalternes auxquelles il confie l'administration des choses d'ici-bas (3).

Arrêtons-nous: c'en est assez. A quoi serviroient les témoignages que nous pourrions produire encore? et quand toutes les générations humaines, secouant leur poussière, viendroient elles - mêmes nous dire: Voilà ce que nous avons cru, serions-nous plus certains que la connoissance d'un Dieu unique, éternel, père de tout ce qui est, se conserva toujours dans le monde? C'est la foi universelle, la foi de tous les siècles et de toutes les nations. Quelle frappante unanimité! quel magni-

l'Orénoque, par le P. Gumila, c. XXVI.— Lettre du P. de la Neuville, dans le Journal de Trévoux; mars, 1723.

<sup>(1)</sup> Le Page, Histoire de la Louisiane, tome II, p. 327.

<sup>(2)</sup> Les Brésiliens reconnoissent un premier et souverain Dien, qu'ils appellent *Tupa* et *Typana*. Laet. *de Orig. gen. Amer.*, p. 193.—Margrard *de Bars. Reg.*, chap. IX.

<sup>(3)</sup> Tableau civil et moral des Araucans, nation indépendante du Chili; trad. de l'espagnol du Viagero universal. Annal. des Foyages, tom. XVI, p. 90.

fique concert! qu'elle est imposante, cette voix qui s'élève de tous les points de la terre et du temps vers le Dieu de l'éternité!

A l'écart, dans les ténèbres, une autre voix, une voix sinistre a été entendue; elle sembloit sortir d'un sépulcre et se briser entre des ossemens; c'étoit comme la voix de la mort. Les peuples ont prêté l'oreille à ce bruit funèbre, de sourds blasphèmes sont venus jusqu'à eux; ils ont dit; C'est le cri de l'athée! et ils ont frémi d'horreur.

Auteur de tous les êtres! tous les êtres attestent votre existence : ils sont en vous, et vous êtes en eux; vous les pénétrez, vous les inondez de votre vie, vous vous manifestez à eux de mille manières diverses, et nul ne peut vous ignorer. Les puissances célestes, les esprits innombrables à qui vous avez consié l'administration de vos œuvres, yous connoissent et chantent votre gloire (1), mais l'homme a refusé de vous glorifier ; il a transporté à la créature le culte qui n'est dû qu'à vous. Dans l'égarement de son cœur il a oublié le souverain Maître pour adorer ses ministres et ses sujets rebelles, pour s'adorer lui-même : voilà son crime que vous seul pouviez effacer, ô Jésus! Hommes, levez les yeux au ciel, c'est là qu'est votre Père: abaissez-les sur la croix, c'est là qu'est votre Rédempteur; et que votre être tout entier s'écrie : Adoration, amour au Dieu qui a créé l'univers! amour, adoration au Dieu qui l'a sauvé!

<sup>(1)</sup> Cœli enarrant gloriam Dei. Ps. XVIII, 1.

## CHAPITRE XXVII.

Suite du même sujet.

En considérant ce qu'offrent d'universel les croyances du genre humain, nous avons montré que partout on a reconnu :

1° L'unité d'un Dieu éternel, tout-puissant, créateur et conservateur;

2º L'existence d'esprits intermédiaires de différens ordres, qui sont les ministres du Dieu suprême dans le gouvernement du monde: les uns bons et qu'il est utile d'invoquer (1), ainsi que les âmes des hommes vertueux élevés après la mort à un haut degré de gloire et de puissance; les autres mauvais et que nous devons craindre, parce qu'ils cherchent sans cesse à nous nuire:

3° La nécessité du culte (2).

Toutes ces croyances sont vraies : elles forment

<sup>(1)</sup> Bacon met au nombre des paradoxes ou des contradictions apparentes du christianisme : Que nous ne demandions rien aux anges, et que nous ne leur rendions graces de rien , tout en croyant que nous leur devons beaucoup (Christ. paradoxes, etc. Works, tom. 11, p. 494). Cette contradiction, qui n'est point du tout apparente, ne se trouve point, comme l'observe M. le comte de Maistre, dans le christianisme totat (Soirées de S.-Pétersb., t. 11, p. 447).

<sup>(2)</sup> Ifi certé à pueritià ad deos affirmandos eo maximé inducere animum potnerunt, quod, dim lacte nutrirentur, à nutricibus matribusque multa de illis joco et serió dicta decantataque in oratio-

encore une partie principale des dogmes chrétiens; nous honorons les anges et les saints, nous les invoquons. Mais les hommes ont fait plus, ils les ont adorés, et les démons mêmes, violant ainsi le premier des devoirs envers le souverain Être : et, comme nous l'avons prouvé, l'idolâtrie, par son essence, n'est pas la négation d'une vérité, mais la transgression d'un commandement; elle n'est pas une erreur, mais un crime.

Les païens, en commettant ce crime, avoient d'autant moins d'excuse que nulle part on n'ignoroit que le culte devoit principalement s'adresser au Dieu suprême. Ce devoir est marqué très expressément dans un grand nombre de passages que nous avons produits; et plusieurs même rappellent l'obligation de n'adorer que ce Dieu (1), toujours attentif à conserver, par mille moyens divers, au milieu d'un

nibus audiebant, et in sacrificiis videbant consentanea quæque illis fieri, quæ suavissimė pueri et vident, et audiunt, dùm parentes eorum summo studio pro se liberisque sacrificare, et supplices orare deos, quasi quam maximė dii sint, viderent; nec non quotidiė in ortu et occasu solis et lunæ *Græcos et barbaros omnes*, tam in rebus adversis, quam secundis, conspicerent adorare; atque ex hoc non suspicionem quòd dii non sint afferre; sed testimonium quòd sint, absque controversia perhibere. *Plat. de Legib.*, lib. X, *Oper.* t. IX, p. 71 et 72.

<sup>(1)</sup> Quand nous estimons, dit saint Justin, qu'on ne doit pas adorer les ouvrages de la main des hommes, nous ne faisons qu'approuver le sentiment de Ménandre et de plusieurs autres, qui se fondoient sur cette raison que l'ouvrier est toujours plus noble que son ouvrage. Τῷ δὰ καὶ μὴ δεῖν χειρῶν ἀνθρώποις προσκυνεῖν, Μενάνδρω τῷ κομιζῷ, καὶ τοῖς ταῦτα φήτασι, ταὐτὰ φράξουεν μείξουα γὰρ τὸν δημιουργὸν τοῦ σκευατομένου ἀπεφήναντο. S. Justin. Apolog. 11, Oper. pag. 66, Lutel. Paris. 1615.

monde corrompu, le souvenir de son existence et de sa loi.

Macrobe observe que « pour montrer la toute» puissance du Dieu suprême, qui étant toujours
» invisible, ne peut être connu que par l'esprit,
» Platon appelle cet univers le Temple de Dieu.
» Quelque vénération qu'on ait pour les parties de
» ce temple, elle est bien différente du souverain
» culte qui appartient à son auteur; et tous ceux
» qui servent au temple de Dieu, doivent vivre en
» véritables prêtres (1). »

"Il faut, dit Hiéroclès, reconnoître et servir les dieux, de sorte que l'on ait grand soin de les bien distinguer du Dieu suprême, qui est leur auteur et leur père; il ne faut pas non plus trop exalter leur dignité; et enfin le culte qu'on leur rend doit se rapporter à leur unique créateur, que l'on peut nommer proprement le Dieu des dieux, parce qu'il est le maître de tous, et le plus excellent de tous (2).

On voit par ces passages qu'au sein même du paganisme, il y cut toujours des hommes qui s'éle-

<sup>(1)</sup> Ideo nt sammi omnipotentiam Dei ostenderet posse vix intelligi, nunquàm videri, quidquid humano subjicitur aspectui templum ejus vocavit, qui solà mente concipitur. Ut qui hac veneratur ut templa, cultum tamen maximum debeat conditori, sciatque quisque in usum templi hujus inducitur, ritu sibi vivendum sacerdotis. *Macrob. Somn. Scip.*, Iib. 1, v. 14. — Ces dernières paroles rappellent celles de saint Pierre: « Vos... regale *saccrdotium*, gens saucta.» *Ep.* 1, cap. II, 9.

<sup>(2)</sup> Hieroci. in Carmin, aur. p. 10.

vèrent contre le principe de l'idolâtrie. Elle étoit, de plus, universellement condamnée sous un autre rapport; car, en s'abandonnant à des cultes impies et abominables, le monde entier savoit que le culte de la Divinité devoit être saint comme elle (1). On a vu que le théâtre même retentissoit de cette maxime, consacrée par les poètes, les philosophes, les législateurs.

La prière (2) et le sacrifice, voilà le culte suivant Platon; et point de véritable culte sans la piété et la sainteté (3). L'homme qui s'abandonne à ses passions, « ne sera jamais cher à aucun autre homme ni à » Dieu; car il ne peut y avoir de société entre eux, » ni par conséquent d'amitié. Mais les sages disent » qu'il existe entre le ciel et la terre, entre les » hommes et les dieux une société fondée sur la » tempérance, la modestie et la justice (4). C'est

<sup>(1)</sup> Dans les Oracles chaldaïques il est ordonné de rendre à Dieu un culte saint, σεδασθήναι Θεὸν άγνως. — Deos placatos efficiet, et sanctitas. Cicer. de Officiis, lib. II, cap. III, n. 11.

<sup>(2)</sup> Point de religion sans prières. Voltaire, Addit. à l'Hist, génér., p. 38, édit. de 1763.

<sup>(3)</sup> Τοῦτο τοίνυν ἐμοιγε δοκεῖ, τὸ μέρος τοῦ δικαιου εῖναι εὐσεθές τε καὶ ὅσιον τὸ περὶ τὴν τῶν 治εῶν 治εραπείαν τὸ δὲ περὶ την τῶν ἀνθρώπων, τὸ λοιπὸν εῖναι τοῦ δικαιου μέρος... Τἰς δὴ 治εῶν 治εραπεία εῖη ἄν ἡ ὁσιότης... Τἰς δὴ αὖ λέγεις τὸ ὅσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα. οὐχὶ ἐπιστημην τινὰ τοῦ θύειν τε καὶ εὕχεσθαι. Plat. Eutiphro., Oper. tom. I, p. 28, 29, 31 et 32 ed. Bipont. — Id. de Legib., lib. IV, tom. VIII, p. 186; et lib. X, tom. 1X, pag. 66 seqq.

<sup>(4)</sup> Ούτε γὰρ ἄν ἄλλφ ἀνθρόπφ προσφιλής ἄν εἴη ὁ τοιούτος, οὕτε Ձεῷ. Κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνατος ὅτφ δὲ μὴ ἔστι κοινωνια, φιλία οὐκ ἄν εἴη. Φασί δ' οἱ σοφοί, καὶ οὐρανὸν καὶ γὴν, καὶ Ͽεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνεχειν, καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα, καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα. In Gorgià, tom. IV, Oper. pag. 132 ed. Bipont.

» donc en vain que le méchant tâche de se les rendre
» propices; mais ils reçoivent toujours favorablement
» le culte des saints (1).

« Le culte des dieux, le meilleur, le plus pur, le » plus saint, le plus religieux, est de les adorer avec » un cœur droit, chaste, incorruptible, et une » bouche également pure, » dit Cicéron; et il ajoute : « Ce ne sont pas seulement les philosophes, mais » aussi nos ancêtres, qui ont distingué la superstition » de la religion (2). »

Marc-Aurèle recommande de « faire chaque chose, » même la plus petite, en considérant la liaison » intime qu'il y a entre les choses divines et les choses » humaines : car, dit-il, vous ne ferez jamais bien » aucune chose purement humaine, si vous ne connoissez ses rapports avec les choses divines; et de » même vous ne vous acquitterez jamais bien d'au- » cun devoir envers Dieu, si vous n'avez égard aux » choses humaines (3)..... L'âme est faite pour » la piété et la sainteté envers Dieu, aussi bien » que pour pratiquer la justice envers les hommes, » et même les actes de piété sont plus excellens que » les actes de la justice humaine (4). »

<sup>(1)</sup> Μάτην οὖν περί θεοὺσ ὁ πολὺς ἐστι πόνος τοῖς ἀνοσίοις τοῖς δὲ όσίοις ἐγχαιρότατος ἄπασι. De legib., lib. IV, tom. VIII, pag. 187.

<sup>(2)</sup> Cultus deorum est optimus, idemque castissimus atque sanetissimus, plenissimusque pietatis, ut cos pură, integră, incorruptă et mente et voce vencremur. Non enim philosophi solum, verum etiam majores nostri superstitionem à religione separaverunt. De natură deor., lib. 11, cap. XXVIII. Fid. et lib. 1, cap. 11.

<sup>(3)</sup> Réflexions morales de l'emp. Marc-Antonin, III, § 13.

<sup>(4)</sup> Μάλλου δὲ πρετδύτερα των διααίοπραγμάτων. Ibid. lib. X1, § 20.

Dans les pays et dans les siècles les plus corrompus la voix de la tradition enseignoit encore aux hommes à respecter la sainteté des autels (1), et à n'adresser à la Divinité que des prières dignes d'elle (2). Les lois mêmes en faisoient un devoir, et celle des Douze-

(1) ...O coleudi

Semper, et culti, date quæ precamur Tempore sacro, Quo sybillini monuére versus, Virgines lectas, puerosque castos, Diis, quibus septem placuére colles, Dicere carnen.

Dii probos mores docili juventæ,
Dii senectuti placidæ quietem,
Romulæ genti date remque prolemque
Et decus onne.

Horat. Carm. seculare. Sénèque, louant la pudeur d'un jeune homme qui, cùm quarumdam (mulierum) usque ad tentandum pervenisset improbitas, erubuit, quasi peccasset quòd placuerat; ajoute qu'il étoit digne du sacerdoce par la sainteté de ses mœurs: Hac sanctitate morum effecit, ut puer admodùm dignus sacerdotio videretur. Consol. ad Marciam, cap. XXIV.

(2) Plaute introduit un dien subalterne parlant ainsi: « Je suis ci» toyen de la cité céleste, dont Jupiter, père des dieux et des hommes, » est le roi. Il commande aux nations, et nous envoie par tous les » royaumes pour connoître les mœurs et les actions, la piété et la » vertu des hommes. C'est en vaiu que les mortels tâchent de le sé-» duire par des offrandes et des sacrifices : ils perdent leurs peines, » car il a en horreur le culte des impies. »

Qui gentes onnes, mariaque et terras movet,
Ejns sum civis civitate celitâm.....
Qui est imperator divûm atque hominum, Jupiter,
ls nos per gentis alium alia disparat,
Hominum qui facta, mores, pietatem et fidem
Noscanus.....
Atque hoe scelesti illi in animum inducunt suum,
Jovem se placare posse donis, hostiis,
Et operam et sumptum perdunt: ideō fit, quia
Nihil ci acceptum est à perjuris, supplicii.

Plant., Rudens., Prolog.
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.
Fortem posce animum......

...... Qui ferre queat quoscumque labores,

Tables menace de la vengeance de Dieu quiconque le transgressera (1).

« Cette grande loi, dit Cicéron, diffère peu des » institutions religieuses de Numa. Elle ordonne de » s'approcher des dieux avec un cœur pur, ce qui » renferme tout et n'exclut point la chasteté du » corps; mais il faut entendre que l'âme étant très » supérieure au corps, et le corps devant être chaste, » à bien plus forte raison l'âme doit l'être aussi: car » les souillures du corps disparoissent d'elles-mêmes » au bout de quelques jours, ou un peu d'eau les » efface; mais ni le temps, ni aucuns fleuves ne » peuvent laver celles de l'âme.

» Quant au faste que la loi défend, et à la piété » qu'elle commande, cela signifie que la piété est » agréable à Dieu. Elle interdit toute pompe dispendieuse, afin que le pauvre puisse, comme le riche, » prendre part aux cérémonies sacrées : et en effet » ce qu'il y a de plus agréable à Dieu même, c'est » que la voie soit ouverte à tous pour l'apaiser et » pour l'adorer (2). »

Nesciat irasci, cupiat nibil, et potiores Herculis ærumnas credat sævosque labores Et venere, et cænis, et plumå Sardanapali, semita certè Tranquilke per virtutem patet unica vite.

Juvenal. satir. X, v. 356-364.

<sup>(1)</sup> Ad divos adeunto casté: pietatem adhibento. Qui secús faxit, Deus ipse vindex crit... Impius ne audeto placare donis iram deorum-Cicer. de Legib., lib. II, cap. VIII et IX.

<sup>(2)</sup> Conclusa quidem est à te magna lex, sané qu'àm breviter; et, ut mihi quidem videtur, non mult'um discrepat ista constitutio religionum à legibus Nume nostrisque moribus.... Caste jubet lex adire

Séleucus et Charondas établissent les mêmes maximes au commencement de leurs lois, « Tout » habitant, de la ville ou de la campagne, doit, » avant tout, croire fermement à l'existence des » dieux; et il ne peut en douter s'il contemple les » cieux, s'il considère l'ordre et l'harmonie de l'uni-» vers, qui ne sauroit être ni l'ouvrage de l'homme. » ni l'effet du hasard aveugle. On doit adorer les » dieux, comme auteurs de tous les biens dont nous » jouissons. Il faut donc préparer et disposer son » cœur de manière qu'il soit exempt de toutes sortes » de souillures et se persuader que la Divinité n'est » point honorée par le culte des méchans, qu'elle ne » prend aucun plaisir à de pompeuses cérémonies, » et qu'elle ne se laisse point fléchir, comme les » misérables humains, par des oblations de grand » prix, mais uniquement par la vertu, et par une » disposition constante à faire de bonnes actions. » C'est pourquoi chacun doit travailler autant qu'il » peut à conformer à la règle des devoirs ses prin-» cipes et sa conduite; ce qui le rendra cher et

ad deos, animo videlicet, in quo sunt omnia; nec tollit castimoniam corporis; sed hoc oportet intelligi, cum multum animus corpori præstet, observeturque, ut casto corpore adeatur, multo esse in animis id servandum magis. Nam illud vel aspersione aquæ, vel dierum numero tollitur; animi labes nec diuturnitate vanescere, nec amuibus ullis elui potest. Quòd autem pietatem adhiberi, opes amoveri jubet, significat probitatem gratam esse Deo; sumptum esse removendum: quid est enim, quum paupertatem divitiis etiam inter homines esse æqualem velimus, cur eam, sumptu ad sacra addito, deorum aditu arceamus? Præsertim cum ipsi Deo nihil minus gratum futurum sit, quàm non omnibus patere ad se placandum et colendum viam. Cicer. de Legibus, lib. 11, cap. X.

» agréable aux dieux. Il doit appréhender ce qui » produit le déshonneur et l'infamie, plus que la » perte de ses richesses, et regarder comme le » meilleur citoven celui qui sacrifie tout ce qu'il » possède, plutôt que de renoncer à l'honnêteté et » à la justice. Mais ceux que des passions violentes » empêchent de goûter ces maximes, doivent avoir » devant les yeux la crainte des dieux, réfléchir » sur leur nature, et sur les jugemens terribles » qu'ils réservent aux méchans. Ils doivent toujours » avoir présent à l'esprit le redoutable moment de » la mort, qui arrive tôt ou tard; moment où le » souvenir des crimes que l'on a commis remplit » l'âme des pécheurs de remords déchirans, accom-» pagnés de regrets infructueux de n'avoir point » réglé leur conduite sur les lois de la justice. Que » chacun donc veille sur ses démarches, comme si » l'heure de la mort étoit proche, et devoit suivre » chacune de ses actions; et si le mauvais démon » le poursuit et l'excite au mal, qu'il se réfugie aux » autels et aux temples des dieux, comme au plus » sûr asile contre ses attaques: qu'il regarde tou-» jours le péché comme le plus cruel des tyrans, et » qu'il implore, pour l'éloigner de lui, l'assistance » des dieux. Qu'il ait aussi recours à des personnes » respectées à cause de leur probité et de leur vertu; » qu'il les écoute discourir sur le bonheur des gens » de bien, et sur la vengeance réservée aux mé-» chans (1). »

<sup>(1)</sup> Ap. Stob. Serm. XXIV.

Si, de la Grèce et de l'Italie, nous passons dans la Perse et dans l'Inde, nous y voyons la pureté du culte recommandée non moins fortement. Suivant Anguetil du Perron, la religion de Zoroastre peut se réduire à deux points : « Le premier est d'abord de » reconnoître et d'adorer le maître de tout ce qui » est bon, le principe de toute justice, Ormuzd, » selon le culte qu'il a prescrit, et avec pureté de » pensée, de parole et d'action, pureté qui est dési-» gnée et entretenue par celle du corps;... en second » lieu d'avoir un respect accompagné de reconnois-» sance pour les intelligences qu'Ormuzd a char-» gées du soin de la nature ; de prendre , dans ses » actions, leurs attributs pour modèle; de retracer, » dans sa conduite, l'harmonie qui règne entre » les différentes parties de l'univers, et générale-» ment d'honorer Ormuzd dans tout ce qu'il a » produit...

» Le second point consiste à détester l'auteur de » tout mal moral et physique, Ahriman, ses pro-» ductions, ses œuvres; et à contribuer autant que » l'on peut à relever la gloire d'Ormuzd, en affoi-» blissant la tyrannie que le mauvais principe exerce » sur le monde, que le bon principe a créé.

» C'est à ces deux points que se rapportent les » prières, les pratiques religieuses, les usages civils » et les préceptes de morale que présentent les livres » zends, pehlvis et parsis (1). »

<sup>(1)</sup> Mem. de l'Acad. des Inscriptions, tom. LXIX, p. 262-264.

« Au lieu de t'attacher, est-il dit dans l'Ezour-» Vedam, à tant d'œuvres purement extérieures qui » ont été, ou toujours criminelles, ou du moins » stériles et infructueuses, adonne-toi tout entier à » la connoissance de l'Être suprême et à la médi-» tation de ses grandeurs... Adore Dieu, adore » Dieu à tout moment! lui seul mérite nos adorations » et notre amour. Fais-toi donc aujourd'hui une » loi inviolable de ne t'attacher qu'à lui. La vie est » de peu de durée : malheur à celui qui n'en pro-» fite pas pour pratiquer la vertu, qui est le seul » bien qui nous survive, et le seul dont nous pour-» rons jouir! La mort est assurée, personne n'en » doute, mais personne ne sait le moment auquel » il doit mourir. Ce qu'il y a de certain, c'est » qu'elle nous frappera indifféremment dans quelque » état qu'elle nous trouve, soit de péché, soit de » vertu (1). »

Nous pourrions alléguer beaucoup d'autres passages semblables (2), mais nous croyons avoir suffisamment prouvé l'universalité de la tradition qui ordonne de rendre à la Divinité un culte saint.

L'immortalité de l'âme, dogme capital dont per-

<sup>(1)</sup> Ezour-Vedam; liv. III, chap. VI, tom. I, p. 328 et 329.

<sup>(2)</sup> Vid. Senec. de Benefic., l. I, c. VI, et l. II. — Id., Ep. 43, 74, 76, 83, 115. — Isaus ap. Stob. serm. V. — Dio Chrysost., Orat. 3. — Porphyr. de Abstin. ab Animat., lib. I, § 57; et lib. II, § 17 et seq. — Arian. Epictet. lib. II, c. XIV; lib. III, c. XXXVI. — Simpl. in Epictet., c. XXX et XLVIII. —M. Aurel., lib. III, § 4 et 5; lib. IV, § 6; lib. VI, § 30; lib. VII, § 28 et alib. — Epicharm. ap. Clem. Alexandr. Stromat., lib. V

sonne, dit Celse, ne doit se départir (1), fut aussi toujours une croyance universelle du genre humain, de l'aveu même des plus ardens ennemis du christianisme. Voltaire (2) et Bolingbroke en conviennent expressément. Selon ce dernier, « la doctrine de » l'immortalité de l'âme et d'un état futur de ré- » compenses et de châtimens paroît se perdre dans » les ténèbres de l'antiquité : elle précède tout ce » que nous savons de certain. Dès que nous com- » mençons à débrouiller le chaos de l'histoire an- » cienne, nous trouvons cette croyance établie de » la manière la plus solide dans l'esprit des pre- » mières nations que nous connoissions (3). »

L'idolâtrie elle-même est fondée en grande partie sur ce dogme. Comment auroit-on partout rendu un culte à certains hommes, si l'on avoit cru que l'homme tout entier périssoit à la mort? La métempsycose, la nécromancie et mille autres superstitions pareilles, supposent également la croyance de l'immortalité de l'âme.

C'étoit la doctrine des Égyptiens (4), des Chal-

<sup>(1)</sup> Origen. contr. Cels., lib. VIII, n. 49.

<sup>(2)</sup> Voyez les Lettres de quelques Juiss-Portugais, etc.: tom. II, p. 73; Paris, 1817, in-12.

<sup>(3)</sup> Bolingbroke's Works, vol. 5, p. 237, in-4°.

<sup>(4)</sup> Herodot., lib. II, c. 122.—« Leur croyance, qui n'a jamais été » incertaine ni équivoque sur l'immortalité de l'âme, est nécessaire» ment liée avec l'idée d'une cause intelligente qui agit dans l'uni» vers : ils pensoient que nos âmes venoient de Dieu, et qu'elles » retournoient à Dieu. » L'abbé Le Batteux : Mém. de l'Acad. des Inscriptions, tom. XLVI, p. 305.

déens (1), des Perses (2), des Indiens (3), des Chinois (4), des Japonois (5), des Grecs (6), des Ro-

- (1) De là ce précepte souvent répété dans les Oracles chaldaïques : « Hâtez-vous de vous acheminer vers la splendeur et les rayons du » Père, de qui vous avez reçu une âme pénétrée de la splendeur » divine ; car il a placé l'intelligence dans cette âme, et les a enfer- » mées l'une et l'antre dans votre corps. » Orac. chald., cap. X.
- (2) Pausan. in Messenac., cap. XXXII.-« Tous les anciens peu-» ples ont reconnu l'immortalité de l'àme, non en vertu de raisonne-» mens philosophiques, mais guidés par le sentiment interne et par » la tradition générale, qui n'avoit point encore reçu d'atteinte. On » ne s'avise point de prouyer ce que personne ne révoque en doute. » Ainsi ce n'est point un grand mérite aux Perses d'avoir fidèlement » conservé ce dogme de la religion primitive. » L'abbé Foucher; Mem. de l'Acad. des Inscriptions, tom. LXXIV, p. 396.—Plusieurs savans ont cru trouver dans Plutarque (de Isid. et Osirid., p. 370). dans Eudemus le Rhodien et dans Théopompe, cités par Diogène Laërce (in Proæm., IX, 9) la preuve que les Perses connoissoient le dogme de la résurrection universelle. Il est cru par les Parsis et clairement enseigné dans les livres zends. (Voy. Mém. de l'Académ. des Inscript., tom. LXI, p. 339 et suiv.). D'autres savans attribuent la même doctrine aux Gaulois, et on l'a retrouvée chez les Péruvieus: Carli, Lett. amér., tom. I, p. 110. « Lacroyance de la résurrection. » dit Voltaire, est beaucoup plus ancienne que les temps historiques.» Dictionn, philosoph., art. Résurrection.
  - (3) Strab., lib. XV.
- (4) Lettres édifiantes, tom. XX et XXI. Le culte des ancêtres est universel à la Chine. On suppose que leurs âmes résident dans des tablettes que chaque famiile conserve avec soia, et devant lesquelles on brûle des morceaux de papier doré. Le même usage existe à la Cochinchine et au Tonquin.
- (5) Tunquinenses, Formosenses, et Japonenses.... peccatis et recté factis, suas post mortem pœnas, suam remunerationem in Tartaro, vel in cœlo tribui fassi sunt, et à dæmonibus infligi supplicia. *Alnetan. Quæst.*, lib. II, cap. XXIV, pag. 302.
- (6) Le docteur Warburton observe que les anciens poètes grecs, qui parlent des mœurs de leur nation et des autres peuples, représentent la doctrine de l'immortalité de l'âue comme une croyance recue partout. Divin. legat., of Moses, vol. II, l. II (§ 1), p. 90. Tim. Locr. de Anim. Mundi, fin vers. Thales, ap. Diog. Laert.,

mains (1), des habitans de la Thrace (2), des Gètes (3), des Gaulois (4), des Germains, des Sarmates, des Scythes, des Bretons, des Ibères (5), des peuples de l'Amérique (6); en un mot, la doctrine de toutes les nations (7).

Elles ont cru également qu'après la mort l'âme subissoit un jugement irrévocable, suivi de récompenses ou de châtiments éternels (8), et elles ont

in Proæm. § 9. — Aristot. ap. Plutarch. de Plac. Philos., lib. V, cap. XXV. — Id., Oper. tom. II, p. 612. — Toute àme, dit Platon, est immortelle, πᾶσα ψυχὴ ἀθάνατος. De republ., lib. VI. Vid. et. Ep. VII, Phæd. et Axioch., tom. XI Oper., p. 193.

<sup>(1)</sup> Cicer. Tuscul. Quæst., lib. I, cap. XII et seq.—Senec., Ep. 117.
— Macrob. in Somn. Scip., lib. I, cap. XIV.

<sup>(2)</sup> Pomp. Mela, lib. II.

<sup>(3)</sup> Herodot., lib. IV, cap. XCIII.

<sup>(4)</sup> Diod. Sic., lib. V, cap. CXXII.—Pomp. Mela, lib. III, cap. II.
— Cwsar de Bello Gallic., lib. VI. — Lucan., lib. I. — Ammian.
Marcellin, lib. XV.

<sup>(5)</sup> Certissimis indiciis evicit Pelloutierus, dogma de immertalitate animæ et vita apud Manes inter Celtas tum Scythicas, tum Sarmatas, Germanos, Gallos, Iberos, vetustissimi ævi cautitiem prodere, quæ Zamolxis ætatem longe superet. Brucker Hist. critic. philosoph. Append. ad part. I, lib. II, cap. XI, tom. VI, p. 198. Vid. et. Grotius, De verit. Relig. christian., lib. I, § 22.

<sup>(6)</sup> We can trace this opinion (of the immortality of the soul) from one extremity of America to the other. Robertson, Hist of America, book. IV, vol. II, p. 171. — « L'immortalité de l'âme » étoit un antre dogme qui leur étoit commun (aux peuples de l'A- » mérique). » Carli, Lettres améric., tom. I, p. 105.

 <sup>(7)</sup> Vid. Valsecchi, De' fundamenti della religione, ecc., vol. 1,
 p. 100 seq; Padova, 1805. — Alnetan. Quæst., lib. II, cap. VIII,
 p. 152 et seq.

<sup>(8)</sup> Ibid., cap. XXIII et XXIV, p. 294 et seq. — Boulanger luimème avoue que les anciens dogmes du grand Juge, du jugement dernier et de la vie future, même en se corrompant, ne s'éteignirent jamais totalement. Recherches sur l'origine du despotisme oriental, sect. X, p. 3.

admis de plus l'existence d'un état intermédiaire, d'un véritable *purgatoire*, ainsi que Voltaire (1) et Warburton (2) le reconnoissent formellement.

Les Égyptiens mettoient dans la bouche des mourans une prière pour demander d'être reçus dans le séjour des immortels (3). Ils prioient pour les morts, comme l'a prouvé M. Morin par un passage de leur liturgie (4). Ils appeloient l'enfer amenthès (5). C'est l'adès des Grecs (6), qui, à ce qu'il paroît, empruntèrent d'eux jusqu'au nom du Tartare, mot qui, dans la langue égyptienne, signifie habitation éternelle (7).

Plusieurs philosophes, dit Leland, « ont ensei-» gné l'immortalité de l'âme, et un état futur de » récompenses et de peines. Mais ils n'ont point » enseigné ce dogme comme une opinion qu'ils » eussent inventée, une production de leur raison, » une découverte de leur génie philosophique, » mais comme une ancienne tradition qu'ils avoient

<sup>(1)</sup> L'opinion d'un purgatoire ainsi que d'un enfer est de la plus haute antiquité. Addit. à l'Hist. génér., p 74.

<sup>(2)</sup> Divine legat. of Moses; vol. I.

<sup>(3)</sup> Porphyr. de Abstin. ad Animat., loco jamjam citato.

<sup>(4)</sup> Hist. de l'Acad. des Inscript., tom. II, p. 125.

<sup>(5)</sup> Banier, La myth. et les fables expliquées par l'hist.; tom. V. p. 12, 13, 46.

<sup>(6) «</sup> La première notion de l'enfer et des Champs-Élysées venoit » d'Égypte, au rapport de Diodore de Sicile, et elle avoit pour fon- » dement l'opinion de l'immortalité de l'âme, que les prêtres égyp- » tiens enseignoient dès les temps les plus reculés. De l'Égypte, ce » système fut porté dans la Grèce avec les colonies qui y passèrent ; » et de là dans l'Italie. » Hist. de l'Acad des Inscript., tom. II . p. 6 et 7.

<sup>[7]</sup> Ibid., p. 13.

» adoptée, et qu'ils appuyoient des meilleurs ar-» gumens que leur fournissoit la philosophie(1). » Quelle étoit cette tradition? que disoit-elle? Platon va nous l'apprendre.

« Celui qui règne sur nous ayant vu que toutes » les actions humaines ont pour âme soit la vertu. » soit le vice, il nous a préparé différentes den meures selon la nature de nos actions, laissant » à notre volonté le choix entre ces demeures di-» verses... Ainsi les âmes portent en elles-mêmes » la cause du changement qu'elles doivent éprou-» ver, selon l'ordre et la loi du destin. Celles qui » n'ont commis que des fautes légères, descendent » moins bas que les âmes plus coupables; elles errent » à la surface de la terre. Celles qui ont commis » plus de crimes, et des crimes plus grands, sont » précipitées dans l'abîme qu'on appelle l'enfer ou » d'un nom semblable, lieu redouté des vivans et » des morts, et dont la pensée trouble encore » l'homme pendant son sommeil. Mais l'âme qui, » par de continuels efforts de sa volonté, avance » dans la vertu et se corrige du vice, est trans-» portée dans un séjour d'autant plus heureux et » plus saint, qu'elle s'est plus rapprochée de la » perfection divine; et le contraire arrive à l'âme » qui, au lieu de se corriger, s'est pervertie. Jeune » homme, tel est le jugement des dieux qui ha-» bitent le ciel, des dieux que tu t'imagines ne

<sup>(1)</sup> Nouv. Démonstr. évangel., part. 111, chap. IV, § 6; tom. IV,  $\bar{\mathfrak{p}}.$  129 et 130

» pas s'occuper de toi. Les bons seront réunis aux » âmes des bons, et les méchans aux âmes des » méchans. Chacun rejoindra ceux qui lui res- » semblent, pour agir et souffrir selon ce qu'il est. » Que ni toi, ni aucun autre ne se flatte d'éviter » ce jugement des dieux. Quand tu pénétrerois » dans les profondeurs de la terre; quand, pre- » nant ton vol, tu t'élèverois dans les hauteurs » des cieux, le supplice que tu as mérité t'atten- » dra, soit ici-bas, soit dans les enfers, soit dans » un lieu plus terrible encore (1). »

Au commencement de ce magnifique morceau, Platon reconnoît l'unité de celui qui règne sur nous, de notre Roi, comme il l'appelle (2). En parlant ensuite du jugement des dieux, en les associant ainsi à la justice et à la puissance du Dieu suprême, il ne s'écarte point, au contraire il se rapproche de la doctrine chrétienne (3); car voici ce que dit Bossuet:

« Je vois aussi dans l'Apocalypse, non seulement » une grande gloire, mais encore une grande puis-» sance dans les saints. Car Jésus-Christ les met sur » son trône: et comme il est dit de lui dans l'Apoca-» lypse, conformément à la doctrine du psaume II,

<sup>(1)</sup> Επειδή κατείδεν ήμων δ βασιλεύς ξμψυχους ούσας τὰς πράξεις άπασας, και πολλήν μέν ἀρέτην εν αύταζς ούσαν, πολλήν δε κακίαν... μεμηχάνηται δή πρός πᾶν τούτο, τό, ποίον τι γιγνόμενον ἀεί, ποίαν ἔδραν δεί μεταλαμθάνον οἰκίδεσθαι, και τίνας ποτέ τοπους, κ. τ. λ. De Legib., lib. X, Oper. tom. 1X, pag. 106—108.

<sup>(2)</sup> Cicéron emploie la même expression : « Vetat enim dominans » ille in nobis Deus, injussu hinc nos suo demigrare. » Tuscul., lib. I, cap. XXX, n. 74.

<sup>(3)</sup> Sancti de hoc mundo judicabunt. Ep. 1 ad Corinth., V1, 2.

» qu'il gouverne les nations avec un sceptre de fer; lui-» même, dans le même livre, il applique le même » psaume, le même verset, à ses saints, en assurant » qu'en cela il leur donne ce qu'il a reçu de son Père. » Ce qui montre que non seulement ils seront assis » avec lui dans le jugement dernier, mais encore que, » dès à présent, il les associe aux jugemens qu'il » exerce : et c'est aussi en cette manière qu'on l'en-» tendoit des les premiers siècles de l'Église, puisque » saint Denis d'Alexandrie, qui fut une des lumières » du troisième, l'explique ainsi en termes formels...; · et on ne doutera pas que saint Denis n'ait très bien » pris l'esprit de saint Jean, si on considère ces pa-, roles de l'Apocalypse : Je vis les âmes de ceux qui » avoient été décapités pour le témoignage de Jésus, et » des trônes, et le jugement leur fut donné. C'est à ces » âmes séparées des corps, qui n'avoient encore eu » part qu'à la première résurrection, que nous ver-» rons n'être autre chose que la gloire où sont les » saints avec Jésus-Christ, avant le jugement der-» nier; c'est, dis-je, à ces âmes saintes, que le ju-» gement est donné. Ces saints jugent donc le monde » en cet état; en cet état, ils règnent avec Jésus-» Christ, et ils sont associés à son empire (1). »

Socrate enseignoit qu'il y a « deux chemins dif-» férens pour les âmes lorsqu'elles sortent du corps. » Celles qui, entraînées et aveuglées par les passions, » se sont souillées de vices cachés, ou de crimes

<sup>(1)</sup> Préface de l'Apocalypse, chap. XXVIII.

» publics, prennent un chemin détourné qui les con» duit loin de l'assemblée des dieux; mais celles qui,
» demeurant chastes et pures, se sont préservées
» de la contagion du vice, et ont eu dans un corps
» mortel une vie toute divine, retournent vers les
» dieux, dont elles viennent (1). Telle est, ajoute
» Cicéron, la doctrine des anciens et des Grecs (2).»

Qui n'admireroit l'immuable uniformité de cette doctrine, et l'universalité de l'antique tradition, qui, instruisant également les peuples, policés ou barbares, dans tous les temps et dans tous les lieux, mettoit, à dix-huit siècles de distance, les mêmes paroles dans la bouche d'un philosophe d'Athènes, et dans celle d'un sauvage américain? Pierre Martyr, dans son Sommaire, rapporte qu'un vieux Indien dit à Christophe Colomb: «Tu nous as effrayés par ta hardiesse; » mais souviens-toi que nos âmes ont deux routes, » après la sortie da corps: l'une est obscure, téné-» breuse; c'est celle que prennent les âmes de ceux » qui ont molesté les autres hommes. L'autre est » claire, brillante, et destinée aux âmes de ceux qui

<sup>(1)</sup> Ita enim censebat, itaque disseruit duas esse vias, duplicesque cursus animorum è corpore excedentium, nam qui se humanis vitiis contaminavissent, et se totos libidinibus dedissent, quibus cæcati velut domesticis vitiis atque flagitiis se inquinavissent, vel republicà violandà fraudes inexpiabiles concepissent, iis devium quoddam iter esse, seclusum à concilio deorum; qui autem se integros castosque servavissent, quibusque fuisset minima cum corporibus contagio, seseque ab his semper sevocassent, essentque in corporibus humanis vitam imitati deorum; his ad illos, à quibus essent profecti, reditum facilem patere. Tusculan, lib. 1, c. XXX, n. 72.

<sup>(2)</sup> Sed hæc et vetera, et à Græcis. Ibid., n. 74.

» ont donné la paix et le repos. » La doctrine des Incas étoit d'accord avec celle de ce vieux insulaire. Ils enseignoient que les bons jouissent d'une vie heureuse après cette vie, et que les méchans souffrent toutes sortes de tourmens (1). La même croyance étoit répandue dans tout le Nouveau-Monde (2).

Plusieurs sectes philosophiques avoient conservé, chez les Grecs et chez les Romains, ce dogme de l'antique tradition, que d'autres sectes tentoient d'ébranler. Suivant Zénon et les stoïciens il existe des enfers, et des demeures différentes pour les gens de bien et pour les impies: les premiers habitent des régions délicieuses et tranquilles; les autres expient leurs crimes dans un séjour ténébreux et dans d'horribles gouffres (3).

<sup>(1)</sup> Carli, Lettres améric., tom. I, p. 106. —Garcilasso de la Vega, après avoir comparé tout ce qu'avoient écrit les écrivains espàgnols, Acosta, Ciera de Léon, Gomara, Valera et autres, nous apprend, liv. II, ch. VII, que les Incas croyoient l'àme immortelle, une vie future heureuse ou malheureuse, et mème la résurrection des corps. Ils appeloient le corps de l'homme alpacamasca, ou terre animée. Ils divisoient l'univers en trois parties: 1º Hanan pacha, ou le hautmonde, le cicl; c'étoit là que se rendoient les âmes des bons: 2º Hurin pacha, ou le bas-monde que nous habitons; 3º Fehu pacha, le centre de la terre, ou l'enfer, destiné aux âmes des méchans. Ils gardoient leurs cheveux et leurs ongles, espérant les retrouver à la résurrection.

<sup>(2)</sup> Carli, Lettres amér., tom. I, p. 125 et suiv. — Robertson, Histor. of America, book IV, vol. II, p. 171 et seq.

<sup>(3)</sup> Esse inferos Zeno stoïcus docuit, et sedes piorum ab impiis esse discretas, et illas quidem quietas et delectabiles incolere regiones, hos verò luere pœnas, in tenebresis locis atque cœni voraginibus horrendis. *Lactant, Divin. Institut.*, lib. VII, cap. VII. — Cicéron tient le même langage dans un passage de son livre de Consolatione, que Lactance nous a conservé. *Ibid.*, lib. III, cap. XIX.

Celse, quoique épicurien, n'ose s'élever contre cette doctrine. « Les chrétiens, dit-il, ont raison » de penser que ceux qui vivent saintement seront » récompensés après la mort, et que les méchans » subiront des supplices éternels. Du reste, ce senti- » ment leur est commun avec tout le monde (1); » et c'est aussi ce qu'avoue Sextus Empiricus (2).

On a des preuves que c'étoit un dogme des Étrusques (3); et les marbres, les bas-reliefs, les inscriptions des tombeaux, et beaucoup d'autres monumens, attestent qu'il n'y eut jamais de croyance plus universelle (4).

Les anciens reconnoissoient trois états différens de

<sup>(1)</sup> Ol δὲ ἀδικεὶ παμπάν αὶωνίεις κακεῖς συνέξονται. Origen. contra Cels., lib. VIII, pag 409 edit Spenser.

<sup>(2)</sup> Sext. Empiric. adv. Matth., lib. VIII.

<sup>(3)</sup> Per quanto poi se appartiene agli Etruschi, da' monumenti loro pur si raccoglie, aver eglino avuta la medesima persuasione intorno alle felicità e alle pene dell'altra vita siccome il senator Bonarotti, il di cui grand merito in queste materie è agli eruditi palese, osserve nelle sue *Spicgazioni e conghietlure sopra i monumenti Etruschi* aggiunte all'*Etruria Regale di Tommaso Dempstero*. Scriv'egli cesi nel § 26 « Haruni ergo tabularum ope discimus, Etruscis commu» nem cum Græcis et Latinis de Inferorum cruciatibus, qui in hàc » picturà expressi videntur, opinionem fuisse. » La pittura di cui parla, sta nella Tavol. 88 del tom. H. Valsecchi, *De' fundamenti della religione*, ecc., lib. I, cap. VIII, vol. I, p. 150, in not.

<sup>(4)</sup> Hi putabant post hanc vitam aliam haberi, et in illà vità ut gauderent defuncti, et valerent precabantur. Sæpè sepulcrales occurrunt inscriptiones cum voce χαῖρε quod per illud vale potest explicari, vel per illud gaude. Sunt et alia epitaphia in queis vivi mortuos excitare ad gaudium, et ad fiduciam videntur dicendo εὐψῦχει, εὐθῦμει, οὐθείς ἀθάνατος, bono animo esto, confide, macte animo, nemo immortalis. Hujusmodi quamplurimæ apud Gruterum. Montfaucon. antiq. Expl. Supplem., tom. V, lib. 1, cap. 8.

l'âme après la mort (1). Le premier étoit l'état de bonheur dont les âmes saintes jouissoient éternellement dans le ciel; le second, l'état de souffrance auquel les âmes des méchans, les âmes absolument incurables (2), selon l'expression de Plutarque, étoient condamnées éternellement aussi dans les enfers. Le troisième état, mitoyen entre les deux autres, étoit celui des âmes qui sans avoir mérité des châtimens éternels étoient néanmoins encore redevables à la justice divine (3).

Dans son livre de la Consolation adressé à Marcia : « Ce n'est pas votre fils que la mort a frappé, dit » Sénèque, mais seulement son image : délivré du » fardeau du corps, et immortel maintenant, il jouit » d'un état meilleur. Son âme est retournée aux » lieux d'où elle étoit descendue : là un repos éternel » l'attend; élevée dans les hauteurs des cieux, elle » habite avec les âmes heureuses, elle est reçue dans » leur société sainte. De là elle aime encore à abais- » ser ses regards ici-bas, et à contempler ceux qu'elle » a laissés sur la terre (4).»

<sup>(1)</sup> Dans une dissertation très savante sur l'usage de la prière pour les morts parmi les païens, M. Morin observe qu'ils partageoient les morts en trois classes, les saints, les imparfaits, les impies, et qu'ils leur assignoient des demeures différentes. Mém. de l'Acad. des Inscriptions, tom. II, p. 121.

<sup>(2)</sup> Πάμπαν ἀνιάτους. Plutarch., De his qui à Numine serò puniuntur.

<sup>(3)</sup> Μὴ ἰκανῶς δεδωκώς δίκην. Plat. de Republ., lib. X, tom. VII, p. 325 ed. Bipont.

<sup>(1)</sup> Imago duntaxat filii tui periit, et effigies non simillima : ipse quidem æternus, meliorisque nunc statús est, dispoliatus oneribus

On croyoit que la félicité céleste étoit surtout le partage des hommes qui avoient rendu d'importans services à leur patrie. « Ils ont dans le ciel, dit Ci» céron, une demeure à part, où ils jouissent d'un
» bonheur sans fin : car rien, sur la terre, ne plaît
» davantage au Dieu suprême qui gouverne le
» monde, que les sociétés d'hommes unis par le droit,
» et qu'on appelle cités (†). »

Scipion, supposant que Paul-Émile, qui se présentoit à lui en songe, étoit un de ces bienheureux, lui adresse ces paroles : « Père très saint et très bon, » pourquoi m'arrêter ici-bas? pourquoi ne pas me » hâter d'aller à vous, qui êtes en possession de la » véritable vie? » Et son père lui répond : « Jus- » qu'à ce que le Dieu dont tout ce que tu vois est » le temple te délivre lui-même des liens du corps, » l'entrée de ces lieux t'est fermée (2). » Puis: pour

alienis, et sibi relictus... nititur illò, undè dimissus est (animus): ibi illum atterna requies manet.... ad excelsa sublatus, inter felices currit animas, excipitque illum catus sacer... In profundà terrarum permittere aciem juvat: delectat enim ex alto relicta respicere. Consolal. ad Marciam, cap. XXIV et XXV.

<sup>(1)</sup> Omnibus qui patriam conservaverint, adjuverint, auxerint, certum esse in cœlo definitum locum, ubi beati ævo sempiterno fruantur; nihil est enim illi principi Deo, qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptiùs, quàm concilia cœtusque hominum jure sociati, quæ civitates appellantur. Cicer. in Somn. Scip., cap. III, n. 4.

<sup>(2)</sup> Atque ego ut primum fletu represso loqui posse cæpi, quæso, inquam, pater sanctissime atque optime, quoniam hæc est vita (ut Africanum audio dicere) quid moror in terris? quin hůc ad vos venire propero? Non est ità, inquit ille; nisi enim Deus is, cujus hoc templum est omue quod conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, hůc tibi aditus patere non potest. Ibid., n. 6.

animer le courage de Scipion, l'Africain lui parle ainsi: « N'épargne aucun effort, et tiens pour assuré » que ce n'est pas toi, mais ton corps qui est mortel; » car tu n'es point ce que cette forme indique. C'est » l'âme, et non cette figure qu'on peut montrer avec » le doigt, qui est l'homme. Sache donc que tu es » un dieu, si l'on peut appeler dieu ce qui vit, ce » qui sent, ce qui se souvient, ce qui prévoit, ce » qui régit le corps qui lui est soumis, comme le » Dieu souverain régit l'univers: et de même que » ce Dieu éternel donne le mouvement au monde, » qui est périssable en partie, ainsi l'âme immortelle » meut le corps fragile (1). »

Tous ceux qui jouissoient, ou qu'on croyoit jouir du bonheur éternel, étoient appelés dieux. On leur élevoit des temples, on leur rendoit un culte, comme le remarque Cicéron qui pour adoucir la douleur que lui causoit la mort de sa fille, eût voulu qu'elle partageât les honneurs dont ces hommes et ces femmes consacrés étoient l'objet (2).

<sup>(1)</sup> Et ille: Tu verò enitere, et sic habeto, non esse te mortalem, sed corpus hoc: nec enim tu is es, quem forma ista declarat; sed mens cujusque, is est quisque; non ea figura, quæ digito demonstrari potest. Deum te igitur scito esse: si quidem deus est qui viget, qui sentit, qui meminit, qui providet, qui tam regit et moderatur, et movet id corpus, cui præpositus est, quàm bune mundum princeps ille Deus; et ut mundum ex quàdam parte mortalem ipse Deus æternus, sic fragile corpus animus sempiternus movet. Cicer., in Somn. Scip., cap. VIII, n. 20.

<sup>(2)</sup> Quum verò et mares, et feminas complures ex hominibus in deorum numero esse videamus, et eorum in urbibus atque agris augustissima templa veneremur; assentiamur eorum sapientiæ, quorum ingeniis et inventis omnem vitam, legibus et institutis ex-

Cicéron parle ici d'un culte public; car dans chaque famille on rendoit un culte privé aux ancêtres, que la loi des Douze-Tables ordonnoit de regarder comme des dieux (1): sans doute pour sanctifier l'autorité paternelle, un des premiers fondemens de la législation des Romains.

Si une éternelle félicité étoit la récompense des justes dans l'autre vie, des peines éternelles étoient aussi réservées aux méchans :

> .... sedet, æternum que sedebit Infelix Theseus (2):

et il est remarquable que, selon la croyance des anciens, les gouffres les plus profonds de l'enfer renfermoient des dieux condamnés à une prison perpétuelle (3).

Platon a, dans le *Gorgias*, admirablement exposé la doctrine antique; tant étoit vive encore la lumière que répandoit la tradition. « La mort, dit-il, n'est, » à ce qu'il me semble, que la séparation de l'âme et » du corps... (4). Après cette séparation, l'âme de-

cultam, constitutamque habemus... Si Cadmi, aut Amphionis progenies, aut Tyndari, in cœlum tollenda famâ fuit, huic idem honos certê dicandus est: quod quidem faciam, teque omnium optimam, doctissimamque, approbantibus diis immortalibus ipsis, in corum cœtu locatam, ad opinionem omnium mortalium consecrabo. Cicer., de Consolat., ap. Lactant., Divin. Instit., lib. I, cap. XV.

<sup>(1)</sup> Sacra privata perpetua manento. Deorum Manium jura, sancta sunto. Hos letho datos, divos habento. Cicer., de Legib., lib. H, cap. IX.

<sup>(2)</sup> Virgil. Æneid., lib. VI, v. 617, 618.

<sup>(3)</sup> De la Barre, Mém. de l'Acad. des Inscriptions, tom. XXIX, p. 54.

<sup>(1)</sup> Ο Βάνατος συγχάνει ων, ως έμοι δοκεῖ, οὐδὲν άλλο η δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσισ, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀπ' άλληλοιν.

» meure telle qu'elle étoit auparavant; elle conserve » et sa nature et les affections qu'elle a contractées » pendant cette vie. Quand donc les morts arrivent » devant le Juge, il examine l'âme de chacun sans » ayoir aucun égard au rang qu'il occupoit sur la » terre. Mais bien souvent, considérant l'âme du » grand roi des Perses, ou d'un autre roi, ou de » quelque autre homme puissant, il n'y découvre rien » de sain; au contraire, les parjures et les injustices » dont elle s'est rendue coupable la couvrent comme » d'autant de meurtrissures et de plaies; elle est toute » défigurée par l'orgueil et le mensonge; il n'v a » rien de droit en elle, parce qu'elle n'a point été » nourrie de la vérité. Maîtresse de suivre ses pen-» chans, elle s'est plongée dans la mollesse, la dé-» bauche, l'intempérance, dans des désordres de » toute espèce, de sorte qu'elle regorge d'infamie : » ce que voyant le Juge, il l'envoie ignominieuse-» ment dans la prison où elle doit subir les supplices » qu'elle a mérités; car il convient que celui qui est » puni justement, le soit afin d'en tirer de l'avantage » en devenant meilleur, ou pour servir d'exemple » aux autres, et les porter à se corriger par la crainte » que son châtiment leur inspire (1). Or ceux que les » dieux et les hommes punissent afin que leur puni-» tion leur soit utile, sont les malheureux qui ont » commis des péchés guérissables (2): la douleur et

<sup>(1)</sup> Discite justitiam moniti, et non temmere dives. Virgil, Æncid., lib. VI.

 <sup>(2)</sup> ได้รบุน นับมอริสัยสรรม. — Sanabiles feeit nationes orbis terrarum.
 ชายุม 1, 14.

» les tourmens leur procurent un bien réel, car on » ne peut être autrement délivré de l'injustice (1). » Mais pour ceux qui, avant atteint les limites du » mal, sont tout-à-fait incurables, ils servent d'exem-» ple aux autres, sans qu'il leur en revienne aucune » utilité, parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être » guéris : ils souffriront éternellement des supplices » épouvantables (2)... C'est pourquoi, méprisant les » vains honneurs, et ne regardant que la vérité, je » m'efforce de vivre et de mourir en homme de bien ; » et je vous y exhorte, ainsi que tous les autres, au-» tant que je puis. Je vous rappelle à la vertu, je vous » anime à ce saint combat, le plus grand, croyez-moi, » que nous avons à soutenir sur la terre. Combattez » doncsansrelâche, car vous ne pourrez plus vous être » à vous-même d'aucun secours, lorsque, présent de-» vant le Juge (3), vous attendrez votre sentence, » tout tremblant, et saisi de terreur (4). Cette sen-

<sup>(1)</sup> Quand on a péché, il faut courir au-devant de la peine, comme au seul remède du vice, *Hierocl. Comment. in aurea Carmina*, p. 120 ed. Cant. 1709.

<sup>(2)</sup> Οἴ δ' ἄν τὰ ἔτχατα ἀδικήτωτι, καὶ διά τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνιάτο, γενωνται... τὰ μέγιστα καὶ ὀδυνηρότατα καὶ φοθερώτατα πάθη πάσχονταςι

<sup>(3)</sup> In omnibus respice finem, et qualiter ante districtum stabis judicem cui nihil est occultum, qui muneribus non placatur, nec excusationes recipit, sed quod justum est judicabit. *Imit. Christi*, lib. 1, cap. XXIV, n. 1.

(4) *Ptat.* Gorgias; Oper. tom 1V, p. 166 et seq. ed. Bipont.—Vid.

<sup>(4)</sup> Ptat. Gorgias; Oper. tom IV, p. 166 et seq. ed. Bipont.—Vid. et. Hierocl., de Provid. et fato.—Jamblich., de Animà.—Vet. poet. ap. Clem. Alexandr. Strom., lib. IV. Sextus Empir. adv. Matth.. lib. VIII. — On peut voir dans Stobée. Eclog. Phys., lib, I, un grand nombre de passages des anciens, sur le jugement, les peines et les récompenses futures.

» tence rendue, le Juge ordonne aux justes de pas-» ser à la droite et de monter aux cieux; il commande » aux méchans de passer à la gauche et de descendre » aux enfers (1). »

Aveugles contempteurs de la loi divine, vous l'entendez! Ce n'est pas seulement l'Évangile, objet de votre stupide mépris, c'est l'antique tradition du genre humain qui marque votre place à la gauche du souverain Juge, et qui vous dit : Descendez!

Les âmes des méchans, les âmes perdues, étoient appelées Lamies, Larces, Lemures (2). On les chargeoit de malédictions. De là certaines formules qu'on gravoit sur les tombeaux, pour empêcher qu'on ne fit des imprécations contre les mânes de ceux qui y étoient ensevelis: Qui que vous soyez, épargnez les mânes, et ne les maudissez pas (3).

La classe la plus nombreuse se composoit des âmes qui, n'étant pas encore assez pures pour jouir du bonheur céleste, et n'ayant pas mérité non plus d'être condamnées à des supplices éternels, subissoient dans les enfers des peines proportionnées à leurs fautes (4), ou bien, seion d'autres, errant çà

<sup>(1)</sup> Οθς έπειδη διαδικάσειαν, τούς μέν διααίους κελεύειν πορεύεσθαι την είς δεξίαν τε καὶ ἄνω διά τοῦ οὐρανοῦ... τοὺς δὲ ἀδίαους, την είς ἀριστεράν τε καὶ κάτω. Plat. de Republ., lib. X, Oper. tom. VII, p. 323 ed. Bipont.

<sup>(2)</sup> Apul., de deo Socrat.—Porphyr., de Abstin., II.

<sup>(3)</sup> Quisquis es, parce manibus, et maledicere noli. Vid. Gruter. Inscript. antiq.

<sup>[4]</sup> Ergo extreentur pomis, veterur ique malorium

et là sur la terre (1), attendoient en cet état de souffrance que la justice divine fût satisfaite. On sacrifioit pour elles (2); on employoit certains rites expiatoires pour les rétablir dans leur première innocence. Les Romains appeloient ces cérémonies Justa, et les Grecs voloté, c'est-à-dire expiations. Platon parle des sacrifices qu'on faisoit pour les âmes des morts : « Musée, Orphée, Linus et les » fils des Muses, recommandent, dit-il, non scule- » ment aux simples particuliers, mais aux villes » mêmes, de ne pas négliger ces saintes pratiques, » qui sont d'une grande efficace pour délivrer les » morts des tourmens qu'ils endurent (3). » De là

Supplicia expendunt.....

Infectum eluitur scelus, aut exuritur igni.

Quisque suos patimur manes. Exinde per amplum

Mittimur Elysium, et pauci la ta arva tenemus :

Donec longa dies perfecto temporis orbe

Concretam exemit labem, purumque reliquit

<sup>.</sup>Ethereum sensum....

Virgil., Eneid., lib VI, v. 759-746.

<sup>(1)</sup> Eorum animi, qui se corporis voluptatibus dediderunt, earumque se quasi ministros præbuerunt, impulsuque libidinum voluptatibus obediendum, deorum et hominum jura violaverunt, corporibus elapsi circum terram ipsam volutantur; nec hunc in locum nisi multis exagitati sæculis revertuatur. Cicer.in Somn. Scip., cap. 1X, n. 22.

<sup>(2)</sup> S. Justin., Apol. II, p. 68.—Olim quoniam animas defunctorum humano sanguine propitiari creditum erat, captivos vel mali status servos mercati in exequiis immolabant. Tertullian., de Spectac., cap. XII, Oper. pag. 78.

<sup>(3)</sup> Βίβλων δε διασόνν παρέχονται Μουσαίου και Οργέως, Σελήνες τε και Μουσών έγγόνων, ώς φατι' καθ' άς θυηπολούτι, πειθούτες ού μόνου ιδιώτας άλλα και πόλεις, ώς άρα λύσεις τε και καθαρμοί άδικημάτων, διά θυσιών... είτι μέν έτι δώσιν, είτι δε και τελευτήσατιν' άς δη, πελετάς καλούσιν, αι τών έκει κακών ἀπολύουσιν ήμας μή θύσαντας δε, δεινά περιμένει. De republ., lib. II; Oper. tom VI, pag. 221.

l'exhortation, si fréquente chez les anciens, d'apaiser les mânes, placare manes.

Comme on ignoroit le sort de chacun de ceux qui quittoient la vie, on prioit généralement pour tous les morts (1); et dans les billets qu'on envoyoit pour annoncer le décès de quelqu'un, on ne manquoit pas d'y faire son éloge, afin d'engager à prier pour lui (2).

Il y avoit une liturgie, des formules de prières pour les morts. On invoquoit les saints en leur faveur, comme le prouvent diverses inscriptions gravées sur des tombeaux:

- « Ames célestes , venez à son aide, »
- « Oue les dieux te soient propices! »
- « Mânes très saints, je vous recommande mon époux ;

Daignez lui être induigents (3). »

(1) « Les âmes reçues dans le ciel n'avoient pas , à la vérité , be-» soin de prières ; mais , comme il n'étoit pas toujours aisé de les

- Deum Deo natum regem, parentenque urois, savore universi
   Romutum jubent. Ainsi les empereurs, après leur apothéose,
   étoient regardés comme des dieux, certis omnibus, dit Capitolin
- » de Marc-Aurèle, quòd à dis commodatus ad deos redisset. » Morin, De l'usage de la prière pour les morts parmi les païens. Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. 11, pag. 121, 122.
  - (2) Ibid.

(3) Adeste, superi.

DI TIBI BENÈ FACIANT.

ITA PETO VOS MANES SANCTISSIMOS COMMENDATUM HAB EATIS MEUM CONJUGEM\*, ET VELITIS HILLI INDULGENTISSIMI ESSE. Gruter. Inscript. antiq.— Mėm. de VAcad. des Inscript., tom. 1, p. 270; et tom. 11, p. 124.

<sup>»</sup> distinguer des autres, il arrivoit rarement qu'on se dispensat des
» devoirs ordinaires, à moins que les dieux n'enssent donné des
» preuves de la félicité dont elles jouissoient. Ainsi Romulus, reçu
» après sa mort parmi les dieux, eut des vœux et non des prières.
» Deum Deo natum regem, parentemque urbis, salvere universi

Tous les peuples ont eu des usages semblables. On célébroit au Mexique deux fêtes en mémoire des morts. Deux des dix-huit mois qui composoient, avec cinq jours complémentaires, l'année mexicaine, tiroient leur nom de ces fêtes (1). C'étoit une coutume universelle, qui existoit chez les Gaulois (2), qui existe encore dans l'Inde, dans la Tartarie (3), à la Chine, en Afrique, de sacrifier près des tombeaux, d'y répandre des libations, d'y déposer des offrandes. Les rites ont pu varier, mais on trouve partout des expiations funèbres; partout on a prié et l'on prie pour les morts.

<sup>(1)</sup> Miccailhuitzintli, la petite fête des morts, et Hueymiccailhuill, la grande fête des morts. M. de Humboldt, Vues des Cordilières et monum. de l'Amérique, tom. 1, p. 35, éd. in-8°. — Les Mexicains avoient encore la fête Micaylhuitl on de tous les morts, et, ce qui est extrêmement remarquable, la fête Tecuilhuitontl on de tous les seigneurs. Ibid., tom. II, p. 297.

<sup>(2)</sup> On trouve dans presque toute l'Europe un grand nombre d'anciens monumens appelés Cromlechs, et qui consistent dans une large pierre posée horizontalement sur des pierres droites, lesquelles forment sous la première une espèce de cave. Les Cromlechs étoient à la fois des tombeaux et des autels, où l'on déposoit les offrandes pour les morts. Maximà ex parte sepulcro imposita esse solet, co fine, ut ibidem in memoriam defuncti quotannis sacra peragantur, dit Wormius, p. 8. Vid. et. Borlase, Antiq. of Cornwal, p. 225 et seq.

<sup>(3)</sup> On a montré à M. Stallybras, chez les Tartares-Buriats, qui habitent la Sibérie, plusieurs ossemens de veaux qui autrefois avoient été offerts en sacrifice aux dieux, et sur lesquels étoient écrites des prières en langues tibetaine et mogole. Ces prières, dit-on, sont une sorte de messe en Requiem pour les morts: on les achète ordinairement pour les cérémonies funèbres qui se font à l'enterrement d'un Taschi, ou autre riche Buriat, par un tiers des bestiaux que le décédé a possédés. Annales de la littérature et des arts; tom. 1X p. 89.

Les Scandinaves croyoient que le monde seroit un jour détruit, et que leurs dieux mêmes périroient dans cette grande catastrophe, qui précéderoit le dernier jugement. Voici comme elle est décrite dans l'Edda: « Le feu consume tout, et la flamme s'élève » jusqu'au ciel (f). Mais bientôt une nouvelle terre » sort du sein des flots, ornée de vertes prairies: » les champs y produisent sans culture; les calamités y sont inconnues... C'est là que les justes » habiteront et se réjouiront pendant tous les siècles. » Alors le Puissant, le l'aillant, celui qui gouverne » tout, sort des demeures d'en-haut, pour rendre » la justice divine: il prononce ses arrêts, et étan blit les sacrés destins qui dureront toujours (2). »

Les livres zends enseignent que les hommes qui meurent avant d'avoir été entièrement purifiés, souffrent des tourmens dans une autre vie, et que la durée de ces tourmens est plus ou moins longue, suivant la gravité des crimes qu'ils sont destinés à punir. Ils ajoutent que les purifications prescrites par la loi pour les vivans sont très utiles aux morts, quand leurs parens ou leurs amis s'y soumettent à leur intention (3).

Selon le Zend-a-Vesta, le génie de la droiture est chargé de l'examen des actions des hommes,

<sup>(1)</sup> Sur la tradition de l'embrasement futur de l'univers, voyez Grotius, *De verit. Relig. christianu*, lib. 1, cap. X; et *Mém. de l'Acad. des Inscript.*, tom. LXXI, p. 380, 405 et suiv.

<sup>(2)</sup> Mallet, Introduct. à l'hist. du Danemarck, p. 7.

<sup>(3)</sup> Mém. de l'Académ. des Inscriptions, tom. LXXIV, p. 397.

au moment où ils sortent de la vie. Son tribunal est sur le pont *Tchinevad*, qui sépare la terre du ciel. Au-dessous est le gousser de l'enfer.

Si les bonnes œuvres de l'homme, dit le Sadder-Boun-Dehesch, l'emportent sur ses péchés, son âme rencontre au milieu du pont Tchinevad, une figure dont l'éclat et la pureté l'éblouissent. Cette figure est son bon Kerdar, qui lui dit : De moi-même j'étois pur, mais par vos bonnes œuvres vous m'avez rendu encore plus pur. Alors elle l'emmène au milieu des esprits célestes et des âmes des justes, dans le Behescht (le ciel), où les âmes occupent des demeures plus ou moins proches d'Ormuzd, selon que leurs œuvres ont été plus ou moins parfaites.

L'âme dont les crimes l'emportent sur les bonnes œuvres passe sur le pont Tchinevad comme sur le tranchant d'une épée, et rencontre une figure hideuse qui lui fait horreur. A la vue de ce spectre, l'âme veut fuir ; mais il la retient en lui disant : Je suis ton mauvais Kerdar; impur par moi-même, tes crimes m'ont rendu encore plus affreux. Il l'entraîne en même temps avec lui dans le Douzakh (l'enfer), où ils sont reçus par les damnés et par Ahriman. Ce principe du mal raille amèrement le pécheur sur ce qu'il a préféré sa compagnie et ses cachots au brillant séjour où Ormuzd fait éclater sa gloire, au milieu des esprits célestes; puis il ordonne qu'on le nourrisse de pourriture : mais Ardibehescht veille à ce que la punition ne passe point le crime.

L'Eulma-Eslam, le Sadder-Boun-Dehesch et le Viraf-namah font mention d'un lieu nommé Hamestegan, ou Hamestam, dans lequel vont les âmes dont les bonnes et les mauvaises actions sont égales, ou à peu près. Ce lieu où elles doivent rester jusqu'à la résurrection, est entre le ciel et l'enfer; mais Ahriman n'y a point d'accès (1).

Les croyances des Tibetains sur l'état des âmes après la mort, ne dissère point de celles des autres peuples. Leur paradis comme leur enser, se compose de plusieurs séjours; le dernier seul est éternel (2). La même doctrine règne dans l'Inde (3), à la Chine et au Tonquin, où l'on offre (4), ainsi qu'au Japon (5), des sacrifices pour les morts. On en offroit également chez les Indiens-Tzapotèques (6).

Ainsi rien n'ébranla jamais la foi du genre humain, ni ses espérances. Partout la vertu lève avec joie ses regards au ciel, où elle recevra sa récompense, et le crime même n'ose nier le supplice qui l'attend. Une force invincible attire

<sup>(1)</sup> Anquetil du Perron, Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. LXIX, p. 267—270.

<sup>(2)</sup> Alphabet. Tibelan., tom. I, p. 182 et 183.

<sup>(3)</sup> Hist. des dieux orient., ch. XI et XII. — l'Ezour-Vedam, tom. I, p. 300 et suiv.; et tom. II, pag. 120 et 122. — Le juge des morts est appelé Yama par les Hindons.

<sup>(4)</sup> Voyage au Tonquin, tom. I, p. 220. — Les Tonquinois appeljent le paradis Toa-sen, siège de fleurs; et l'enfer, Ngue, grande caverne d'où l'on ne peut sortir.

<sup>(5)</sup> Parallèle des relig., tom. I, part. I, p. 436.

<sup>(6)</sup> M. de Humboldt, vue des Cordilières et monum. de l'Améxique, tom. 11, p. 279.

l'homme vers l'avenir; cette vie rapide ne suffit ni à la conscience du juste, ni à celle du méchant: il faut pour égaler la terreur de l'un, les désirs et l'espoir de l'autre, quelque chose d'infini comme la puissance de Dieu, et d'éternel comme sa justice.

Quelques insensés, il est vrai, ont cherché le néant dans l'œuvre immense du Créateur: ils l'ont appelé à grands cris au milieu de l'univers; et de monde en monde la vie seule leur a répondu.

D'autres insensés, donnant à la bonté de Dieu et à ses jugemens leur foible raison pour règle, ont rejeté le dogme des peines passagères, l'invocation des saints, la prière pour les morts, brisant ainsi l'un des plus doux liens de la société religieuse universelle, et ne laissant entre le cœur de l'homme et l'objet de ses regrets, que le silence du tombeau. Mais leur fausse sagesse est confondue par la tradition unanime des peuples; et tandis que ces hommes durs et présomptueux se séparent également des âmes bienheureuses et des âmes souffrantes, parce que leur esprit grossier ne conçoit d'autre moyen de communication que les sens, toutes les nations de la terre et tous les âges répètent : C'est une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés (1).

<sup>(1)</sup> Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut à peccatis solvantur. *Machab.*, lib. 11, c. XII, 16.— La prière pour les morts est une des *innovations* reprochées par les protestaus à

Le péché lui-même et la manière dont il est entré dans le monde, est le sujet d'une tradition non moins antique ni moins générale; et le dogme terrible de la chute de notre premier père, et de la corruption de la nature humaine, se trouve partout, et partout est un des fondemens de la religion universelle, ainsi que le remarque Voltaire, dans un passage que nous avons cité au commencement de ce volume (1).

« Ce dogme fondamental du Christianisme n'étoit » point ignoré dans les anciens temps, dit l'abbé » Foucher. Les peuples plus voisins que nous de » l'origine du monde savoient, par une tradition » uniforme et constante, que le premier homme » avoit prévariqué, et que son crime avoit attiré » la malédiction de Dieu sur toute sa postérité.

» D'ailleurs on peut dire que le péché originel » est un fait notoire et palpable. Tous les hommes » naissent avec des inclinations dépravées, portés » à tous les vices, et ennemis de la vertu. Leur » vie sur la terre est visiblement un état de misère » et de punition. Il est donc manifeste que l'homme

l'Église catholique; et, dès le second siècle, Tertullien disoit:
L'épouse prie pour l'âme de sou époux; elle demande pour lui le
rafraichissement; elle présente des offrandes (ou plus probablement
elle fait offrir pour lui le saint sacrifice), le jour anniversaire de
sa mort. Enimiverò et pro animà ejus orat, et refrigerium interim adpostulat ei. et in primà resurrectione consortium, et
offert annuis diebus dormitionis ejus. De monogam., cap. X, Oper.
p. 431 ed. Rigatt.

<sup>1)</sup> Chap. XXII.

» n'est point tel qu'il devroit être, ni tel qu'il est » sorti des mains du Créateur (1). »

Cicéron qui a peint si éloquemment la grandeur de la nature humaine, ne laisse pas d'être frappé des étonnans contrastes qu'offre cette même nature, sujette à tant de misères, aux maladies, aux chagrins, aux craintes, aux plus avilissantes passions; de sorte que forcé de reconnoître quelque chose de divin dans l'homme, si malheureux et si dégradé, il ne sait comment le définir, et l'appelle une âme en ruine (2).

Et voilà pourquoi, dans Platon, Socrate rappelle à ses disciples, que ceux qui ont établi les mystères, et qui ne sont point, dit-il, à mépriser, enseignoient, d'après les anciens, que quiconque meurt sans être purifié, reste aux enfers plongé dans la boue; et que celui qui a été purifié, habite avec les dieux (3).

Tous les anciens théologiens et les poètes disoient, au rapport de Philolaüs le pythagoricien, que l'âme étoit eusecelie dans le corps, comme dans un tom-

<sup>(4)</sup> Mêm. de l'Acad. des Inscriptions, tom. LXXIV, pag. 392, 393.

<sup>2)</sup> Homo non ut à matre, sed ut à novercà naturà editus est in vitam corpore nudo, et fragili, et infirmo; animo autem anxio ad molestias, humili ad timores, molli ad labores, prono ad libidines: in quo tamen inest tanquam obrutus quidam divinus ignis ingenii et mentis. De republic., lib. III; ap. August., lib. IV, contra Pelagium.

<sup>(3)</sup> Και κυδυνεύωτι και οι τάς τελετάς ήμεν ούτοι καταστήσαντες, ου ραύλοι τινες εξναι, άλλα τῷ ὅντι πάλαι αινίττετθαι ὅτι ὅς ἄν ἀμύητος και ἀτέλεττος εἰς ἄδου ἀνίκηται, ἐν βορδόρφ νείσεται ὁ δὲ κεκαθαρμένος, ἐκεῖτε ἀγικόυενος, μετά Ֆεών οἰνήσει. Phæd. Oper., tom. I, p. 157, ed. Bip.

beau, en punition de quelque péché(1). C'étoit aussi la doctrine des Orphiques (2); et comme en même temps on reconnoissoit que l'homme étoit sorti bon des mains de Dieu, et qu'il avoit d'abord vécu dans un état de pureté et d'innocence (3), le crime pour lequel il étoit puni, étoit par conséquent postérieur à sa création.

Mais comment le crime d'un seul homme a-t-il infecté toute sa race? comment les enfans peuvent-ils justement porter la peine de la faute de leur père? Ils la portent, cette peine; c'est un fait constant, et que dès lors il n'est nullement nécessaire d'expliquer. Dieu est juste et nous sommes punis, voilà tout ce qu'il est indispensable que nous sachions; le reste n'est pour nous que de pure curiosité.

Une raison sage peut néanmoins découvrir quelques lueurs dans ce profond mystère; et la philosophie ancienne, en prenant la tradition pour guide, seule méthode qui puisse donner une base solide et une règle sûre au raisonnement, s'est élevée, sur la question aussi difficile qu'importante de l'imputation des délits, à de fort belles considérations.

Dans son Traité sur les délais de la justice di-

<sup>(1)</sup> Γέγει δὲ γὰρ ὁ Πυθαγορειος Φιλόλαος ώδε μαρτυρέουται δέ καὶ οί παλαιοί Θεολόγοι τε καὶ μαντεῖς ὡς διὰ τινας ἀμαρτίας ἄ ύχα τῷ τώματι τυνεξευκται, καὶ καθάπερ ἐν τώματι τούτῳ τέθαπται. Clem. Alexandr. Strom., lib. 111, p. 433.

<sup>(2)</sup> Platon. Cratyl., Oper. tom. III, p. 261.

<sup>(3)</sup> Dicaarch, ap. Porphyr. de Abstin., etc., lib. IV. p. 343.—Plat., Philab.

vine, Plutarque fait d'abord observer qu'il y a des êtres collectifs, qui peuvent être coupables de certains crimes, aussi bien que les êtres individuels.

« Un État, par exemple, est, dit-il, une même » chose continuée, un tout, semblable à un ani- » mal qui est toujours le même, et dont l'âge ne » sauroit altérer l'identité. L'État étant donc tou- » jours un, tandis que l'association maintient l'unité, » le mérite et le blâme, la récompense et le châ- » timent, pour tout ce qui est fait en commun, » lui sont distribués justement, comme ils le sont » à l'homme individuel (1). »

» Mais, ajoute Plutarque, si l'État doit être con» sidéré sous ce point de vue, il en doit être de
» même d'une famille provenante d'une souche com» mune, dont elle tient je ne sais quelle force
» cachée, je ne sais quelle communication d'es» sences et de qualités, qui s'étend à tous les in» dividus de la lignée. Les êtres produits par voie
» de génération, ne ressemblent point aux pro» ductions de l'art. A l'égard de celles-ci; dès que
» l'ouvrage est terminé, il est sur-le-champ séparé
» de la main de l'ouvrier et ne lui appartient plus :
» il est bien fait par lui, mais non de lui. Au con» traire ce qui est engendré, provient de la sub» stance même de l'Être générateur: tellement qu'il
» tient de lui quelque chose qui est très justement

<sup>(1)</sup> Sur les délais de la justice divine dans la punition des coupables; trad. de M. le comte de Maistre, p. 48: Lyon, 1816.

» puni ou récompensé pour lui; car ce quelque chose » est lui (1). »

D'après la doctrine des Perses, Meschia et Meschiané, ou le premier homme et la première femme, étoient d'abord purs, soumis à Ormuzd leur auteur. Ahriman les vit, et fut jaloux de leur bonheur. Il les aborda sous la forme d'une couleuvre, leur présenta des fruits, et leur persuada qu'il étoit l'auteur de l'homme, des animaux, des plantes et de ce bel univers qu'ils habitoient. Ils le crurent; et dès lors Ahriman fut leur maître. Leur nature fut corrompue; et cette corruption infecta toute leur postérité (2).

Ainsi le péché ne vient point d'Ormuzd; mais il a été produit, dit Zoroastre, par l'être caché dans le crime, ou Ahriman (3). Il y a, selon les Parsis, des souillures que l'homme apporte en naissant (4).

L'Ezour-Vedam enseigne aussi que « Dieu ne » créa jamais le vice. Il ne peut en être l'auteur; » et ce Dieu, qui est la sagesse et la sainteté même, » ne le fut jamais que de la vertu: Il nous a donné » sa loi, où il nous prescrit ce que nous devons » faire. Le péché est une transgression de cette loi, » par laquelle il nous est expressément défendu.

<sup>(1)</sup> Délais de la justice divine, etc. p. 50 et 51.

<sup>(2)</sup> Fendidal-Sade, p. 305, 428.

<sup>3)</sup> Exposit, du syst, lhéotog, des Perses, tiré des livres zends, peblyis et parsis, par Anquetit du Perron Mém, de l'Acad, des Inscriptions, tom. IXIX, p. 184.

<sup>- 14;</sup> Ibid., p. 256.

» Si le péché règne sur la terre, c'est nous-mêmes » qui en sommes les auteurs. Nos mauvaises incli-» nations nous ont portés à transgresser la loi de » Dieu. De là est né le premier péché, lequel une » fois commis en a entraîné bien d'autres (1). » L'auteur reconnoît, dans un autre endroit, que le premier homme fut créé dans l'innocence, et qu'il vivoit heureux, parce qu'il dominoit sur ses passions et ses appétits (2). Du reste Maurice a prouvé que l'histoire d'Adam et de sa chute, telle que Moïse la raconte, est confirmée par les monumens et les traditions des Indiens (3). Il prouve également que la doctrine du péché originel étoit enseignée par les druides (4). Voltaire lui-même avoue que « les brames crovoient l'homme déchu et dé-» généré; cette idée se trouve, ajoute-t-il, chez » tous les anciens peuples (5). »

Confucius après avoir dit que la raison est un présent du ciel, ajoute : « La concupiscence l'a » déréglée, et il s'y est mêlé plusieurs impuretés. » Otez-en donc ces impuretés, afin qu'elle reprenne » son premier lustre, et qu'elle ait toute sa per-

<sup>(1)</sup> Ezour-Vedam, I. I, c. IV; I. I, p. 201, 202.

<sup>(2)</sup> Ibid., liv. V, ch. V; tom II, p. 77.

<sup>(3)</sup> Maurice's History of Hindostun, vol. 1, chap. XI. — Id., Indian Antiq., vol. V. p. 657. Vid et Maimonides, Ductor dubitant., part. III, cap XXIX, et Mendès de Pinto., Voyage en Europe, en Asie et en Afrique, etc. AbrahamRoger et les Recherches asiatiques. — Le nom même d'Adam étoit connu des Perses, des Indiens, et de tous les anciens peuples de l'Orient.

<sup>(4)</sup> Indian antiq., vol. VI, p. 53.

<sup>[5]</sup> Additions à l'Hist. générale, p. 17. éd. de 1763.

» fection (1). » Son principe, remarque l'auteur qui nous a fourni cette citation, est que l'homme étant déchu de la perfection de sa nature, se trouve corrompu par des passions et par des préjugés; de sorte qu'il est nécessaire de le rappeler à la droite raison et de le renouveler (2).

Le philosophe Tchouangsé enseignoit, conformément à la doctrine des King, ou livres sacrés des Chinois, « que dans l'état du premier ciel » l'homme étoit uni au dedans à la souveraine » raison, et qu'au-dehors il pratiquoit toutes les » œuvres de la justice. Le cœur se réjouissoit dans » la vérité. Ils n'y avoit en lui aucun mélange de » fausseté. Alors les quatre saisons de l'année sui-» voient un ordre réglé sans confusion... Rien ne » nuisoit à l'homme, et l'homme ne nuisoit à rien. » Une harmonie universelle régnoit dans toute la » nature. » Mais, suivant la même tradition, « les » colonnes du ciel furent rompues : la terre fut » ébranlée jusqu'aux fondemens... L'homme s'étant » révolté contre le ciel, le système de l'univers fut » dérangé, et l'harmonie générale troublée; les » maux et les crimes inondèrent la face de la » terre (3). »

Tous ces maux sont venus, dit le livre Likiyki,

<sup>(1)</sup> Ce passage se trouve dans le livre qui a pour titre : Ta-Hio. Vid.  $Morale\ de\ Confucius$  , p. 50.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 159.

<sup>(3)</sup> Ce sont les paroles mêmes de *Hoainantsé*, et des philosophes Ventsé et Lietsé, qui vivoient long-temps avant lui. Vid. Ramsay, Discours sur la mytholog., p. 146—148.

parce que « l'homme méprisa le souverain empire. » Il voulut disputer du vrai et du faux, et ces » disputes bannirent la raison éternelle; il regarda » ensuite les objets terrestres, et les aima trop; » de là naquirent les passions..... Voilà la source » primitive de tous les crimes; et ce fut pour les » punir que le ciel envoya tout les maux (1). »

La mère de notre chair, ou la femme au serpent Cihuacohuatl, est célèbre dans les traditions mexicaines, qui la représentent déchue de son premier état de bonheur et d'innocence (2). On a récemment découvert, près d'une ville de la Pensylvanie, un monument qui prouve que la même tradition étoit répandue dans toute l'Amérique (3). Mais deux seuls faits suffisent pour prouver que la chute de l'homme et la corruption de notre nature, furent toujours une croyance universelle.

Et d'où viendroit sans cela l'usage des sacrifices? quel en seroit le fondement, la raison? Pourquoi

<sup>(1)</sup> Ramsay, Discours sur la mythologie, p. 149 et 150.

<sup>(2)</sup> M. de Humboldt, Vues des Cordilières et monum. de l'Amériq., tom. 1, p. 237; et 274, tom. 11, p. 198.

<sup>(3) «</sup> L'automne dernier, un violent orage éclata près de Browns» velle, dans la partie occidentale de la Pensylvanie, et déracina » un chêne énorme, dont la chute laissa voir une surface en pierre » d'environ seize pieds carrés, sur laquelle sont gravées plusieurs fisgures : entre autres, deux de forme humaine, représentant un » homme et une femme, séparés par un arbre. La dernière tient des » fruits à la main. Des cerfs, des ours et des oiseaux sont sculptés » sur le reste de la pierre. Ce chêne avoit au moins cinq on six cents » aus d'existence; ainsi ces figures ont dà être sculptées long-temps » avant la déconverte de l'Amérique par Colomb. » Annales de la littérature et des arts, tom. X, p. 286, 287.

répandre le sang, et trop souvent même le sang humain, si l'on n'avoit pas été partout persuadé que l'homme devoit à Dieu une grande satisfaction, et qu'il étoit pour lui un objet de colère? A quoi bon tant d'expiations, s'il n'y avoit rien à expier; et tant d'hosties, s'il n'existoit point de coupables? La conscience éveillée en tous lieux par la tradition, tâchoit par ces moyens d'apaiser le ciel irrité, de suspendre des châtimens dont elle sentoit la justice (1); et le genre humain condamné à mort, songeoit moins, chose remarquable, à demander sa grâce, qu'à se racheter par la substitution d'une autre victime.

L'idée que nous naissons impurs et criminels étoit, de toute antiquité, si profondément empreinte dans les esprits, qu'il existoit chez tous les peuples des rites expiatoires pour purifier l'enfant à son entrée dans la vie (2). Ordinairement cette cérémonie avoit lieu le jour où l'on donnoit un nom à l'enfant. Ce jour chez les Romains étoit le neuvième pour les garçons, et le huitième pour les filles (3); on l'appeloit lustricus, à cause de l'eau lustrale qu'on em-

<sup>(1) «</sup> De tant de religions différentes, il n'en est aucune qui n'ait » pour but principal les expiations. L'homme a toujours senti qu'il » avoit besoin de clémence. » Vottaire, Essai, sur l'hist. génér., et sur les mœurs et l'esprit des nations, chap. CXX, ton. III, p. 205; édit. de 1756.

<sup>(2)</sup> De toute antiquité, les Sabéens purificient leurs enfans nouveau-nés en les faisant passer par le feu, persuadés que sans cela ils mourroient, dit Maimonides. More Nevoch., part. 111, cap. XXXVII, p. 449.

<sup>(3)</sup> Macrob. Saturn. lib. 1.

ployoit pour purifier le nouveau né (1). Les Égyptiens (2), les Perses (3) et les Grecs (4) avoient une coutume semblable. Au Yucatan on apportoit l'enfant dans le temple, où le prêtre lui versoit sur la tête de l'eau destinée à cet usage, et lui donnoit un nom. Aux Canaries, c'étoient les femmes qui remplissoient cette fonction à la place des prêtres (5). Mêmes expiations prescrites par la loi chez les Mexicains (6).

« La sage-femme, en invoquant le dieu Ometeuc-» tli (7) et la déesse Omecihuatl, qui vivent dans le » séjour des bienheureux, jetoit de l'eau sur le front

(2) Analyse de l'Inscript. de Rosette, p. 145.

<sup>(1)</sup> Festus, De verb. signific.

<sup>(3)</sup> Nous remarquerons que les Parsis eurent toujours un baptème. Le baptème est commun à toutes les anciennes nations de l'Orient. Voltaire, Remarq. sur Uhist. gén., § XI, p. 41.

<sup>(4)</sup> Ils appeloient cette cérémonie αμφδιφόμιας parce qu'on couroit autour du foyer et des dieux Lares, en tenant le nouveau né entre les bras.

<sup>(5)</sup> Carli, Lettres amér., tom. I, p. 146 et 147.

<sup>(6) «</sup> Tous les détails de cette table de la loi mexicaine, rappellent le baptème des prosélytes du judaïsme. » M. du Humbotdt, Vues des Corditières et monumens de l'Amérique, tom. 11, p. 312. — Ce n'est pas le seul rapport qu'eussent les usages et les traditions mexicaines avec les usages des Juifs, et même des chrétien. On trouvoit parmi « eux, outre leurs traditions sur la mère des hommes, dechne de son premier état de bonheur et d'innocence, l'idée » d'une grande inondation, dans laquelle une seule famille s'est » échappée sur un radeau; l'histoire d'un édifice pyramidal élevé » par l'orgueil des hommes et détruit par la colère des dieux; des » idoles faites avec de la farine de maïs pétrie, et distribuées eu » parcelles au peuple rassemblé dans l'enceinte des temples; les » déclarations de pêchés faites par les pénitens; des associations re» ligienses ressemblant à nos couvens d'hommes et de femmes. » Ib., tom. I, p. 237 238. L'id. et Carli, Lettres améric., tom. I. p. 151—154.

<sup>(7)</sup> Le Dieu du paradis céleste.

» et la poitrine du nouveau né : après avoir prononcé » dissérentes prières (f), dans lesquelles l'eau étoit » considérée comme le symbole de la purification de » l'âme, la sage-fenime faisoit approcher des enfans, » qui avoient été invités pour donner un nom au nou- » veau né. Dans quelques provinces on allumoit en » même temps du seu, et on faisoit semblant de passer » l'enfant par la slamme, comme pour le purifier à la » fois par l'eau et le seu. Cette cérémonie rappelle des » usages dont l'origine, en Asie, paroît se perdre dans » une haute antiquité (2). »

Les Tibetains ont aussi de pareilles expiations (3). Dans l'Inde, lorsqu'on donne le nom à un enfant après avoir écrit ce nom sur son front, et l'avoir plongé trois fois dans de l'eau de rivière, le brahme s'écrie à haute voix : « O Dieu pur, unique, invisible, » éternel et parfait! nous t'offrons cet enfant issu » d'une tribu sainte, oint d'une huile incorruptible et » purifié avec de l'eau (4). »

On a vu que la corruption de notre nature par suite d'un premier péché, étoit un des points de la doctrine enseignée dans les mystères. Le sixième livre de l'Énéide n'est guère qu'une brillante exposition de cette doctrine; et peut-être l'antiquité n'offre-t-elle rien qui prouve davantage le pouvoir de la tradition sur l'esprit humain, que le passage de ce livre où le poète péné-

<sup>(1)</sup> Clavigero, tom. II, p. 86.

<sup>(2)</sup> M. de Humboldt, Vues des Cordilières et monum, de l'Amérique, tom. I, p. 223.

<sup>(3)</sup> Alphabet. Tibetan., Præfat., p. XXXI.

<sup>(4)</sup> Extrait des Travaux de la Société de Calcutta.

trant avec Énée dans le séjour des morts, décrit en vers magnifiques le lugubre spectacle qui se présente d'abord à sa vue : car s'il v a quelque chose au monde qui réveille en nous l'idée de l'innocence, assurément c'est l'enfant qui n'a pu encore ni commettre le mal. ni même le connoître; et supposer qu'il soit soumis à des châtimens, des souffrances, est une pensée qui révolte toute l'âme. Cependant Virgile, le tendre Virgile, place les enfans moissonnés à la mamelle, avant d'avoir goûté la vie, à l'entrée des royaumes tristes, où il les représente dans un état de peine, pleurant et poussant un long gémissement, vagitus ingens (1). Pourquoi ces pleurs, ces voix douloureuses, ce cri déchirant? quelle faute expient ces jeunes enfans, à qui leurs mères n'ont point souri (2)? qui a pu suggérer au poète cette étonnante fiction? quel en est le fondement? d'où vient-elle; sinon de la croyance antique, que l'homme naît dans le péché (3)?

Mais s'il a toujours connu et avoué sa dégradation, toujours aussi l'espérance d'être un jour rétabli dans son premier état a soutenu son courage; et sous le poids du crime que tout lui rappeloit, au dehors comme au dedans de lui-même, il a pu encore lever les yeux

Gontinuò audito voces, vagitus et ingens. Infantumque animæ flentes in limine primo: Quos dulcis vitæ exortes, et ab ubere raptos Abstulit atra dies, et funere mersit acerbo.

Æncid., lib. VI v 426 -429.

Vigil., Eclog. IV, v. 62. (3) J'ai été engendré dans l'iniquité , et ma mère m'a conçu dans le péché.  $Ps.\ L$  , v. 7 selon lh'ébreu.

au ciel sans effroi. Tous les peuples ont attendu un Libérateur, un personnage mystérieux, divin, qui, selon d'anciens oracles, devoit leur apporter le salut, et les réconcilier avec l'Éternel.

« Malgré l'ignorance et la dépravation introduites » par l'idolâtrie, la tradition de cette promesse s'est » encore assez conservée pour que l'on en apercoive » des traces chez les anciens. L'opinion qui a réqué » parmi tous les peuples, et qui a eu cours chez eux des » le commencement, de la nécessité d'un médiateur. » me paroît en être la suite. Tous les hommes, con-» vaincus de leur ignorance et de leur misère, se sont » jugés trop vils et trop impurs pour oser se flatter de » pouvoir communiquer par enx-mêmes avec Dieu; » ils ont été universellement persuadés qu'il leur falloit » un médiateur, par lequel ils pussent lui présenter » leurs vœux, en être favorablement écoutés, et re-» cevoir les secours dont ils avoient besoin. Mais la » révélation s'étant obscurcie chez eux, et les hommes » ayant perdu de vue le seul médiateur qui leur avoit » été promis, ils lui ont substitué des médiateurs de » leur propre choix ; de là est venu le culte des pla-» nètes et des étoiles, qu'ils ont regardées comme les » tabernacles et la demeure des intelligences qui en » régloient les mouvemens : prenant ces intelligences » pour des êtres mitoyens entre Dieu et eux, ils ont » cru qu'elles pouvoient leur servir de médiateurs ; » en conséquence, ils se sont adressés à elles pour » entretenir le commerce toujours nécessaire entre » Dieu et sa créature ; ils leur ont offert leurs vœux

» et leurs prières, dans l'espérance que par leur canal
» ils obtiendroient de Dieu les biens qu'ils lui deman» doient. Telles ont été les idées généralement reçues,
» parmi les peuples de tout pays et de tout temps.

» Mais ceux qui étoient plus instruits des premières raditions du genre humain, ont parfaitement senti l'insuffisance de tels médiateurs; ils ont non seulement désiré d'être instruits de Dieu, ils ont même espéré que l'Être suprême viendroit un jour à leur secours, qu'il leur enverroit un docteur qui dissiperoit les ténèbres de leur ignorance, qui les éclaire roit sur la nature du culte qu'il exige, et qui leur fourniroit les moyens de réparer la nature corrompue (1). »

Le savant Prideaux reconnoît aussi que « la néces-» sité d'un médiateur entre Dieu et les hommes, étoit » depuis le commencement une opinion régnante par-

» mi tous les peuples (2). »

Job, plus ancien que Moïse, et Iduméen de nation, mettoit toute son espérance dans ce médiateur nécessaire, qui étoit en même temps le Libérateur promis. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et que je » ressusciterai de la terre au dernier jour, et que je » serai de nouveau revêtu de ma chair, et dans ma » chair je verrai mon Dieu. Je le verrai, moi-même » et non pas un autre, et mes yeux le contemple-

 <sup>14)</sup> L'abbé Mignot, Mém. de l'Acad. des Inscriptions, tom. LXV, p. 4 et 5.

<sup>2)</sup> Hist. des Juifs, 11° partie, liv. 111, Iom. 1, p. 393, Paris, 1726.

» ront : cette espérance repose dans mon sein (1). »

La tradition du Rédempteur, répandue, comme on le voit, en Orient dès les premiers âges, remontoit par Noé et les patriarches jusqu'à l'origine du monde; et pour prévenir l'oubli où elle auroit pu tomber peutêtre, Dieu la rappeloit aux hommes, dans les temps anciens, par des prophéties successives. C'est ainsi que le fils de Beor, prêtre du vrai Dieu, comme il paroît(2), révélant aux nations sa parole, la doctrine du Très-Haut, et les visions du Tout-Puissant, s'écrioit quinze siècles avant Jésus-Christ : « Je le verrai, mais » non à présent; je le contemplerai, mais non de près.

» L'Étoile s'élèvera de Jacob, et le Sceptre d'Israël : » de Jacob sortira celui qui doit régner (3). »

Les termes mêmes de la prophétie marquent clairement qu'elle se rapporte à une croyance antérieure et à un personnage connu, mais enveloppé d'une obscurité mystérieuse; car, avant l'accomplissement des promesses, les hommes ne pouvoient ni ne devoient

<sup>(1)</sup> Scio enim quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terrà surrecturus sum: et rursiun circumdabor pelle meà, et in carne meà videbo Deum meum; quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt, et non alius : reposita est hæc spes mea in sinu meo. Job, XIX, 25-27.

<sup>(2)</sup> La religion de Balaam étoit saine, quoiqu'il ent le cœur gâté. L'abbé Foucher, Mêm. de l'Acad. des Inscriptions, tom. LXVI, p. 132. - Charitas ei decrat, dit saint Augustin: De div. Quæst. ad Simplician., 1. 11, quæst. 1, n. 9.

<sup>(3)</sup> Dixit Balaam filius Beor.... dixit auditor sermonum Dei, qui novit doctrinam Altissimi, et visiones Omnipotentis videt.... Videbo eum, sed non modó; intuebor illum, sed non propé. ORIETUR STELLA ex Jacob, et consurget Virga de Israel.... De Jacob erit qui dominetur. Numer., XXIV, 15, 16, 17, 19.

avoir du Messie une connoissance aussi parfaite qu'après sa venue. Cependant Job l'appelle, Dieu très expressément, et il indique que ce Dieu sera revêtu d'un corps, puisqu'il le verra dans sa chair, et que ses yeux le contempleront.

« En annonçant l'apparition d'un Sauveur victo» rieux, le Très-Haut, dit Faber, vouloit empêcher
» que les nations tombassent dans le désespoir ou dans
» l'ignorance. Nous trouvons en effet qu'une vive
» attente d'un puissant libérateur et réparateur, vain» queur du serpent et fils du Dieu suprême, attente
» dérivée en partie de la prophétie de Balaam (1), et
» en partie de la tradition plus ancienne d'Abraham
» et de Noé, ne cessa jamais de prévaloir, d'une ma» nière plus ou moins précise et distincte, dans toute
» l'étendue du monde païen; jusqu'à ce que les Mages,
» guidés par un météore surnaturel, vinrent d'Orient
» chercher l'Étoile destinée à relever Israël, et à ren» verser l'idolàtrie (2). »

Elle n'étoit presque tout entière qu'une corruption, un abus du dogme même de la médiation (3), et elle prouve invinciblement la rérité de ce dogme, lié, d'une

<sup>(1)</sup> La prophétie de Bilâm ou Balaam, tils de Beor, étoit, dit d'Herbelot, fort répandue dans l'Orient. Biblioth. orient., art. Zev-dascht, tom. VI, p. 510.

<sup>(2)</sup> Horæ Mosaïcæ: or a Dissertation on the credibility and theology of the Pentateuch; by George Stanley Faber, vol. 11, sect. 1, ch. 11, p. 98. Seconde édit., London, 1818.

<sup>(3)</sup> Les dieux des païens n'étoient autre chose que des médiateurs auprès du Dieu suprème, ou tout au plus des ministres plénipotentiaires, chargés de dispenser ses grâces à ceux qui en étoient dignes. Beausobre, Hist. du Manich., liv. IX, ch. V, tom. II, p. 669.

manière inséparable, à celui de la dégradation de notre nature; comme la multitude des remèdes ridicules et impuissans prouve la réalité des maladies qui nous affligent, et le besoin senti d'un remède efficace.

Ces considérations, qu'appuient les nombreuses autorités déjà produites, pourroient nous dispenser d'en alléguer de nouvelles. Cependant, sur un point d'une si haute importance, il nous paroît convenable d'entrer encore dans quelques détails, qui achèveront de montrer combien étoit universelle la tradition antique dont nous venons de constater l'existence.

Les Zabiens ou Sabéens étoient divisés en plusieurs sectes ; mais elles reconnoissoient toutes la nécessité de quelque médiateur entre l'homme et la Divinité (1).

Les Égyptiens enseignoient aussi, suivant Hermès, cité par Jamblique, « que le Dieu suprême » avoit préposé un autre dieu comme chef de tous » les esprits célestes; que ce second Dieu, qu'il appelle Conducteur, est une Sagesse qui transforme » et convertit en elle toutes les intelligences (2). »

« Il est manifeste, observe Ramsay, que les Égyp-» tiens admettoient un seul principe et un Dieu » mitoyen semblable au Mithra des Perses. L'idée

<sup>(1)</sup> Commune utrique sectæ fondamentum esse, opus habere homines mediatoribus, qui inter ipsos et Deum medii intercedant-Brucker, Hist. critic. philosoph., 1. 11, cap. V, tom. 1, p. 224.

<sup>(2)</sup> Jambl. de Myst. Ægypt., p. 154; Lugd., 1552.

» d'un esprit préposé par la Divinité suprême pour » être le chef et le conducteur de tous les esprits » est très ancienne. Les docteurs hébreux croyoient » que l'âme du Messie avoit été créée dès le com-» mencement du monde, et préposée à tous les » ordres des intelligences (1). »

Parmi les différens Hermès révérés en Égypte, il y en avoit un que les Chaldéens appeloient Dhouvanai, c'est-à-dire le Sauveur des hommes. a Ce » surnom, observe d'Herbelot, pourroit fort bien » convenir au patriarche Joseph, que les Égyptiens » qualifièrent Psonthom Phanees, ce qui signifie » dans leur langue Sauveur du monde; d'où il ré- » sulte que ces peuples attendoient un Sauveur, et » qu'ils donnoient d'avance ce titre à ceux des- » quels ils recevoient de grands bienfaits, igno- » rant celui qui devoit porter ce nom par excel- » lence (2). »

« Il y a, dit Plutarque, une opinion de la plus » haute antiquité, et qui a passé des théologiens » et des législateurs aux poètes et aux philosophes; » l'auteur en est inconnu, mais elle repose sur une » foi constante et inébranlable, et elle est consacrée » non seulement dans les discours et dans les tra- » ditions du genre humain, mais encore dans les » mystères et dans les sacrifices, chez les Grecs et » chez les barbares universellement (3). »

<sup>(1)</sup> Disc. sur la Mytholog., p. 23.

<sup>(2)</sup> Biblioth. orient., art. Hermès; tom. III, p. 197.

<sup>(3)</sup> Διὸ δὲ παμπάλαιος αῦτη κάτεισιν ἐκ Βεολόγων καὶ νομοθετών είς τε

Cette opinion, c'est que l'univers n'est point abannonné au hasard, et qu'il n'est pas non plus sous l'empire d'une raison unique; mais qu'il existe deux principes vivans, l'un du bien, l'autre du mal: le premier qu'on appelle Dieu, le second que l'on nomme démon (1).

Plutarque ajoute que Zoroastre donne au bon Principe le nom d'Oromaze, et au mauvais le nom d'Arimane (2); et qu'entre ces deux principes est Mithra, que les Perses appellent le Médiateur, (3), et à qui Zoroastre ordonne d'offrir des sacrifices d'impétration et d'actions de grâces.

Les livres zends confirment le témoignage de Plutarque: « J'adresse, y est-il dit, ma prière à » Mithra, que le grand Ormuzd a créé médiateur » sur la montagne élevée en faveur des nombreuses » âmes de la terre (4). » Mithra, observe Anquetil, est mitoyen, c'est-à-dire placé entre Ormuzd et Ahriman, parce qu'il combat pour le premier contre le second; il est médiateur entre Ormuzd, dont il reçoit les ordres, et les hommes, qui sont confiés à ses soins (5).

ποιητάς καὶ φιλοσόφους δόξα, την άρχην άδεσποτον έχουσα, την δὲ πίστιν ἰσχυράν καὶ δυσεξάλειπτον, οὐκ ἐν λόγοις μόνον, οὐδὲ ἐν φήμαις, ἀλλὰ ἔν τε τελεταζς ἔν τε Βυσίαις, καὶ βαρβάροις καὶ Ελλησι πολλαχοῦ περιφερόμενην. de Plutarch. Isid. et Osirid., Oper. pag. 369.

<sup>(1)</sup> Τὸν μὲν ἀμείμονα Θεὸν, τὸν δὲ ἔτερον δαιμονα, καλούσιν. Ibid.

<sup>(2)</sup> On l'appeloit Calya dans l'Indostan, Typhon en Égypte, Python en Grèce, Loke dans la Scandinavie.

<sup>(3)</sup> Μίθρην Πέρσαι του Μεσίτην δυομάζουσιν. Ibid.

<sup>(4)</sup> Bound-Dehesch, Jescht de Mithra, 12º Cardé.

<sup>(5)</sup> Système théologique des Mages, etc. Mémoires de l'Acad. des

Le génie de la droiture accompagne Mithra (1). Il est appelé, dans plusieurs inscriptions, Dieu invincible (2), Dieu tout - puissant (3). Les Oracles. chaldaïques, qui contiennent la doctrine de l'école d'Alexandrie, et où il est fait une allusion continuelle aux principes de Zoroastre, distinguent deux intelligences, l'une principe de toutes choses, et l'autre engendrée de la première. Cette seconde intelligence, à qui le Père a donné le gouvernement de l'univers (4), est le Demiurge des Grecs (5); et suivant Pléthon, le Mithra des Perses (6). Mithra est en effet établi par Ormuzd sur le monde pour le gouverner (7). Il vient de lui, et l'on voit dans les livres zends une Parole qui vient du premier Principe « qui étoit avant le ciel, avant l'eau, » avant la terre, avant les troupeaux, avant les

Inscript., tom. LXI, p. 298. — Mithra étoit quelquefois représenté sous la forme de l'arbre myslique ou de l'arbre de la science.

<sup>(1)</sup> Ibid., tom. LXIX, p. 198.

<sup>(2)</sup> Deo soli invicto Mithræ. Spanheim ad Jul. Cas., pag. 144.

<sup>(3)</sup> Omnipotenti Deo Mithræ. Gruter, p. 34, n. 6.

<sup>(4)</sup> Stanley, Hist. philosoph., chap. 11. — Dabo tibi gentes hære-ditatem tuam, et possessionem tuam terminos terræ. Ps. 11, 8.

<sup>(5)</sup> Eubulus dit en effet que Mithra est l'auteur du monde : ap. Porphyr. de Ant. Nymph. Hest remarquable que saint Irénée donne le nom de Demiurge au Verbe divin : lib. II contr. Hæres., cap. XXV et XXVIII, p. 153 et 156 ed. Massuet.

<sup>(6)</sup> Τούτον (Μίθραν) δ' ἄν εἴναι τὸν δεύτερον νοῦν καλοῦμενον ὑπο τῶν λογίων. Pleth. Comment. in Orac. chatd.—Il est appelé dans les Oracles chaldaïques Νοῦς, Mens, on l'Intelligence, la sagesse par excellence. Vid. Cteric., Philos. orient., lib. 1, sect. 11, cap. 111; Oper. philosoph., tom. 11, p. 189.

<sup>(7)</sup> Anquetit du Pervon, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tom. LX1, p. 299.

» arbres, avant le feu fils d'Ormuzd, avant les
» Dews, les Rharfesters (productions) des Dews,
» avant tout le monde existant, avant tous les biens,
» tous les purs germes donnés par Ormuzd (f).
» Son nom est, Je suis. « Je la prononce continuellement et dans toute son étendue dit Ormuzd,
» et l'abondance se multiplie (2).

Ahriman balançant un moment entre le bien et le mal, « Quelle est, dit-il à Ormuzd, cette Pa-» role qui doit donner la vie à mon peuple, qui » doit l'augmenter, si je la regarde avec respect, » si je fais des vœux avec cette Parole? » Ormuzd lui répond : « C'est moi qui, par cette Parole, » augmente le Behescht (le ciel). C'est en regar- » dant cette Parole avec respect, en faisant des » vœux avec cette Parole, que tu auras la vie et » le bonheur, Ahriman, maître de la mauvaise » loi (3). »

Cette Parole médiatrice, qui, selon la doctrine des Perses, auroit pu sauver Ahriman lui-même et son peuple, s'ils avoient voulu l'invoquer ou lui obéir; cette Parole engendrée de Dieu avant tous les temps, et dont le nom est Je suis, ressemble beaucoup au Logos, ou au Verbe de Platon, qui a eu évidemment quelque notion obscure de la pluralité des Personnes divines (4), et qui attendoit,

<sup>(1)</sup> Auquetil, ubi suprà, tom. LXIX, p. 177.

<sup>(2) 1</sup>d., ibidem, p. 176, 177.

<sup>3)</sup> Ibid., p. 192 et 193.

<sup>(</sup>i) « Celse, qui nous cite tant de passages de Platon, auroit bien

avec tous les peuples, un Dieu libérateur qui devoit venir sauver les hommes, et leur enseigner le véritable culte (1).

Ce Dieu que, dans le Banquet, il appelle l'Amour, et qui, suivant Parménide et les anciens poètes, avoit été engendré avant tous les dieux (2), parti-

(2) Ante deos omnes primum generavit Amorem. Plat. in Conviv.,

<sup>»</sup> dû, dit Origène, nous rapporter celui qui contient un témoignage » formel de la divinité du Fils de Dieu. Voici comme il en parle » dans son Épitre à Hermée et à Corisque : Vous priez le Dieu de » l'univers, l'auteur de tout ce qui est et de tout ce qui sera. L'ous » priez son Père et son seigneur, que nous connoitrons tous ctai-» rement, autant qu'il est possible aux hommes, si nous nous » adonnons à la véritable philosophie » (Plat. Ep. VI, Oper. tome XI, p. 91, 92). Origen, cont. Cets., lib. VI, n. 8. - Le Père, dit encore Platon, embrasse tout ce qui existe, le Fils est borné aux seuls êtres intelligens, et l'Esprit aux seuls élus. Δυήκειν μέν τὸν Πατέρα διὰ πάντων τῶν ὄντων, τὸν δὲ Υῖον μεχρί τῶν λόγικων μόνων, τὸνδὲ Πνευμα μεγρί μόνων των σεσοσμένων. Plat. ap. Phot., cod. VIII.--Ce n'est pas sans quelque étonnement qu'on retrouve la même doctrine jusque dans le nord de l'Amérique. « Les Californiens septentrionaux » disent que l'Être suprème, qu'ils désignent par l'expression de » cetui qui est vivant, a un fils, et qu'il a créé des êtres invisibles » qui se sontrévoltés contre lui. » Biblioth. univers.; Genève, 1822.

<sup>(1)</sup> On trouve, jusque dans les anciennes fables orientales, des traces de la tradition qui annonçoit le Messie. Il y est parlé de plusieurs monarques d'une nature différente de l'homme, qui régnèrent sur le monde entier avant la création d'Adam, de la lignée duquel il en devoit sortir un, qui les surpasseroit tous en majesté et en puissance, et après lequel il n'en parottroit plus aucun autre sur la terre. Un de ces monarques ayant combattu et fait prisonnier le puissant Dive (ou mauvais démou) Anthaloüs, voulut le faire mourir; mais il ne put en venir à bout. Il consulta là-dessus les Génies qui règlent les destins des hommes, et ils lui répondirent que la victoire entière de ce Dive étoit réservée à un autre monarque universel de la postérité d'Adam, qui devoit le soumettre à son obéissance et le punir de mort, s'il refusoit de lui rendre hommage. D'Herbelot, Biblioth. orient., art.. Sotiman Ben Daoud, Tacouin et Teevin, t. V, p. 373, 375, 422 et 423.

cipe à la nature de Dieu et à la nature de l'homme, de sorte qu'il est comme le centre d'union et le lien universel de toutes choses. C'est de lui que procèdent l'esprit prophétique, le sacerdoce, les sacrifices et les expiations (1). Plein de bienveillance pour les hommes, il vient à leur secours, il est leur médecin; et quand il les aura quéris, le genre humain jouira du plus haut degré de bonheur (2). « C'est ce Dieu qui, comme il est dit dans cer-» tains vers, donne la paix au genre humain. Il in-» spire la douceur, et chasse l'inimitié. Miséricor-» dieux, bon, révéré des sages, admiré des dieux, » ceux qui ne le possèdent pas doivent désirer de » le posséder, et ceux qui le possèdent le conserver » précieusement. Les gens de bien lui sont chers, » et il s'éloigne des méchans. Il nous soutient dans » nos trayaux, il nous rassure dans nos craintes, » il gouverne nos désirs et notre raison; il est le » Sauveur par excellence. Gloire des dieux et des » hommes, et leur chef très beau (3) et très bon,

Oper. tom. X, p. 177 edit. Bipont.—Argon. Steph., p. 71 edit. Fugger. 1566.

<sup>(1)</sup> Plato enim Amorem dicit esse dæmonem magnum, mediæ inter deos et homines naturæ... Cûm autem in medio sit, ex utroque participare, ità ut universum ipsum ipsi conjungatur. Per hunc vaticinium omne procedere, sacerdotumque diligentiam circa sacrificia et expiationes. Brucker, Hist. critic. philosoph. per. 11, part. 1, lib. 1, c. 11, sect. 1V, t. 11, p. 434.

<sup>(2)</sup> Εστιγάρ θεών φιλανθρωπότατος, ἐπίκουρός τε ῶν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἰατρὸς τούτων' ὧν ἰαθέντων μεγίστη ἄν εὐδαιμονία τῶ ἀνθρωπείω γένει εἴη. Plat. in Conviv., Oper. tom. X, p. 206.

<sup>(3)</sup> Speciosus formă præ filiis hominum. Ps. XLIV, 1, 3.

» nous devons le suivre toujours, et le célébrer » dans nos hymnes (1). »

Parlant ailleurs des sacrifices, des purifications, du culte divin, nul, dit-il, ne nous enseignera quel est le véritable si Dieu lui-même n'est son guide (2). Il croyoit qu'un envoyé de Dieu pourroit seul réformer les mœurs des hommes (3).

Dans le second Alcibiade, Socrate, après avoir montré que Dieu n'a point d'égard à la multiplicité et à la magnificence des sacrifices, mais qu'il regarde uniquement la disposition du cœur de celui qui les offre, n'ose pas entreprendre d'expliquer quelles sont ces dispositions, et ce qu'il faut demander à Dieu. « Il seroit à craindre, dit-il, qu'on » se trompât, en demandant à Dieu de véritables » maux, que l'on prendroit pour des biens. Il faut » donc attendre jusqu'à ce que quelqu'un nous en» seigne quels doivent être nos sentimens envers

<sup>(1)</sup> Επέρχεται δὲ μοι τι καὶ ἔμμετρον εἰπεῖν, ὅτι οὖτος ἐστιν ὁ ποιῶν Εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθρώποις... Πραστητα μὲν ποριξων, ἀγριότητα ο᾽ ἐξορίξων·
φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος δυςμενείας, ἵλεως, ἀγαθὸς, Θεατὸς σοροῖς,
ἀγαστὸς θεοῖς' ξηλωτὸς ἀμοίροις, κτητὸς εὐμοίροις... Επιμελὴς ἀγαθων,
ἀμελὴς κακων' ἐν πόνω, ἐν φόθω, ἐν πόθω, ἐν λόγω κυθερνήτης, ἐπιθάτης,
παραστάτης τε καὶ Σωτὴρ ἄριστος' ξυμπάντων τε Θεών καὶ ἀνθρώπων κόσμος' ἡγεμών καλλιστος καὶ ἄριστος' ω δεῖ ἔπεσθαι πάντα ἄνδρα ἐφυμνούντα
καλῶς, καλὴς ωδῆς μετέχοντα. Plat. in Conviv., Oper. 10m. X,
p. 218 219.

<sup>(3)</sup> Ε΄τα τὸν λοιπὸν χρόνον καθευδοντες διατελοῖτε ἄν, εὶ μὴ τινα ἄλλον ὑμῖν ὁ Θεὸς ἐπιπέμψειε, κηδόμενος ὑμῶν. Apolog. Socrat. in Conviv., Oper. tom. X, pag. 177 ed. Bipont.—Argon. Steph., p. 71 ed. Fugger., 1566.

» Dieu et envers les hommes (1).—Alcibiade, Quel » sera ce maître, et quand viendra-t-il? je verrai » avec une grande joie cet homme quel qu'il soit. » — Socrate. C'est celui à qui des à présent vous » êtes cher (2); mais pour le connoître il faut que » les ténèbres qui offusquent votre esprit, et qui » vous empêchent de discerner clairement le bien » du mal, soient dissipées: de même que Minerve, » dans Homère, ouvre les veux de Diomède pour » lui faire distinguer le Dieu caché sous la figure » d'un homme (3). — Alcibiade. Qu'il dissipe donc » cette nuée épaisse, car je suis prêt à faire tout » ce qu'il m'ordonnera pour devenir meilleur. — » Socrate. Je vous le dis encore, celui dont nous » parlons désire infiniment votre bien.—Alcibiade. » Alors il me semble que je ferai mieux de remettre » mon sacrifice jusqu'au temps de sa venue.—So-» crate. Certainement : cela est plus sûr, que de » vous exposer à déplaire à Dieu.—Alcibiade. Eh » bien! nous offrirons des couronnes et les dons » que la loi prescrira, lorsque je verrai ce jour » désiré: et j'espère de la bonté des dieux qu'il ne » tardera pas à venir (4). »

« On voit, dit l'abbé Foucher, par ce dialogue, » que l'attente certaine d'un Docteur universel du

<sup>(1)</sup>  $\hat{\Lambda}$ ναγκαϊον ούν έστι περιμένειν έως άν τις μάθη ώς δεῖ πρὸς θεούς καί πρὸς ἀνθρώπους διαξεϊσθαι.

<sup>(2)</sup> Ο ότος έστιν ω μέλει πεοί σού.

<sup>(3)</sup> Ο φρ' εῦ γιγνώσκοι ἡυξυ Θεόν ἡθὲ καὶ ἄνθρα.

<sup>[4]</sup> Plat. Alcibiad. II, Oper. t. V, p. 100, 101 et 102.

» genre humain étoit un dogme reçu qui ne souf-» froit point de contradiction (1). »

Alcibiade parle de cet Envoyé céleste comme d'un homme; Socrate insinue clairement qu'un Dieu sera caché sous la figure de cet homme; et dans le Timée, Platon l'appelle Dieu très expressément: « Au commencement de ce discours, dit-il, invo-» quons le Dieu sauveur, afin que, par un ensei-» gnement extraordinaire et merveilleux, il nous » sauve en nous instruisant de la doctrine véri-» table (2). »

Bruker se demande où Platon avoit puisé ces idées, et il en voit la source dans l'antique tradition du Médiateur qui devoit réunir en lui les deux natures divine et humaine (3). Il observe au même lieu, que toute la philosophie éclectique étoit fondée sur une fausse théorie de la médiation.

Parmi les noms que les anciens donnoient à la Divinité, et qu'Aristote a recueillis, se trouvent ceux de Sauveur et de Libérateur (4). Porphyre reconnoissoit

<sup>(1)</sup> Mém. de l'Acad. des Inscript. tom. LXXI, p. 147, note.

<sup>(2)</sup> Θεόν δε και νύν επ' άρχη των λεγομένων, σωτήρα, εξ άτόπου και άήθους διηγήσεωσ πρός τό των είκότων δόγμα διατώζειν ήμας επικαλεσάμενοι, πάλιν άρχόμεθα λεγείν. Plat. Tim., Oper. tom. IX, pag. 341.

<sup>(3)</sup> Undé hac habuerit Plato, dici quidem non potest, conjici verò non sine verisimilitudine, pervenisse ad Platonem in ejus inter barbaros itineribus vestigia quadam doctrina de Mediatore inter Deum et homines, ex utriusque naturà participante, quam ex protoplastorum traditione inter vetustissimarum gentiam origines dispersam... dubium non est. Hist. crit. philosoph., per. 11, part. 1, tib. 1, cap. 11, sect. 1V, t. 11, p. 434.

<sup>(4)</sup> Verè Salvator et «Liberator, σωή» τε καὶ ἐλευθέρως ἐτύμως. De Mundo, cap. VIII, Oper. t. 1, p. 475.

la nécessité d'une purification générale: il ne pouvoit croire que Dieu eût laissé le genre humain privé d'un tel remède; et il étoit forcé de convenir qu'aucune secte de philosophes, parmi les barbares ou chez les Grecs, ne le lui offroit (1). Jamblique, se conformant à l'ancienne tradition, avoue que nous ne pouvons connoître ce que Dieu demande de nous, à moins que nous ne soyons instruits soit par lui, soit par quelque personne avec laquelle il ait conversé (2).

On croyoit universellement, comme l'a prouvé l'abbé Foucher dans une suite de mémoires fort curieux, aux théophanies permanentes, qui ne sont autre chose que la manifestation d'un Dieu dans un corps réel, et tellement propre à lui, qu'il naît comme les autres hommes, croît, vieillit, et meurt comme eux, soit de mort naturelle, soit de mort violente.

« Par quelle analogie, dit l'auteur que nous venons » de citer, les peuples ont-ils donc été conduits à l'idée » d'un dieu qui s'incarne, qui naît comme nous; qui, » malgré sa puissance, est en butte à la misère, aux » mauvais traitemens, sujet aux mêmes besoins que » les autres hommes, et qui comme eux devient enfin » victime de la mort?... L'accord de tant de nations, » dont plusieurs ne se connoissoient pas même de » nom, prouve invinciblement que toutes avoient puisé

<sup>(1)</sup> Providentiam quippè divinam sine istà universali vià liberanda anima genus humanum relinquere potnisse non credit (Porphyrius), S. August. de Civit. Dei, lib. X, cap. XXXII, n. 1; Oper. tom. VII, col. 268.

<sup>(2)</sup> De vità Pythagoræ, cap. XXVIII.

» dans une source commune, c'est-à-dire, dans la reli» gion primitive, dont la mémoire a bien pu s'altérer,
» mais non se perdre tout-à-fait (1).

Les païens savoient que ce Dieu-Homme, qui devoit naître d'une vierge-mère, selon la tradition universelle (2), n'étoit aucune des divinités qu'ils adoroient, puisque ces dieux, et même les plus grands, Vischnou, Baal, Osiris, Jupiter, Odin, devoient être enveloppés dans la proscription générale, quand le Dieu souverain viendroit juger l'univers et punir ceux qui n'auroient pas profité des enseignemens du véritable Médiateur (3).

Dans l'attente perpétuelle où ils étoient de cet Envoyé céleste, les peuples croyoient le voir dans tous les personnages extraordinaires qui paroisseient dans le monde (4). De là cette multitude de dieux sauceurs et libérateurs, que créoit partout la foi dans le Sauveur promis: « mais ces faux libérateurs ne répondant point » aux espérances et aux besoins des hommes, ils en » attendoient sans cesse de nouveaux (5); et le vrai

<sup>1)</sup> Mem. de l'Acad. des Inscriptions, t IXVI, p. 135, 138.

<sup>(2)</sup> Alphab. Tibetan., tom. I, p. 56, 57.—Alnetan-Quæst., lib. 11, cap. XV, p. 237 et seq.

<sup>(3)</sup> Mém de l'Acad. des Inscriptions, tome LXXI, p. 407, note.

<sup>(4) «</sup> Ce qui attirera surtout notre attention, c'est de voir presque » tous ces peuples (les peuples de l'Inde) imbus de l'opinion que » leurs dieux sont venus souvent sur la terre... Cette idée leur est » commune avec les anciens Égyptiens, les Grees, les Romains. » Foltaire, Essai sur l'hist. génèr. etc., chap. CXX, t. III, p. 204.

<sup>(5)</sup> La croyance des apparitions ou manifestations des dieux étoit très répandue en Égypte sous les successeurs d'Alexandre. Mém. de l'Acad. des Inscript., t. XXIV, p. 500.

» Messie étoit toujours, sans qu'elles le sussent elles mêmes, le Désiré des nations (1).

A mesure qu'approchoit son avénement, une lumière extraordinaire se répandoit dans le monde : c'étoit comme les premiers rayons de l'Étoile de Jacob. Elle va paroître, et Cicéron annonce une loi éternelle, universelle, la loi de toutes les nations et de tous les temps; un seul maître commun, qui seroit Dieu même, dont le règne alloit commencer (2).

Virgile rappelant les anciens oracles, célèbre le retour de la Vierge, la naissance du grand ordre que va bientôt établir le Fils de Dieu descendu du ciel (3). La grande époque s'avance; tous les restiges de notre crime étant effacés, la terre sera pour jamais délivrée de la crainte (4). L'enfant divin qui doit régner sur le monde pacifié (5), recevra pour premiers présens de simples fruits de la terre (6), et le serpent expirera près de son berceau (7).

<sup>(1)</sup> Mêm. de l'Acad. des Inscript., tome LXVI, page 242. — Vid. et. Alnetan.-Quæst. cap. XIII, p. 233 et seq.

<sup>(2)</sup> Nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia posthàc; sed et omnes gentes, et omni tempore una lex, et sempiterna, et immortalis continebit; unusque erit communis quasi magister, et imperator omnium Deus Cicer., de Republ., lib. III ap. Lactant; Div. Instit., lib. VI, cap. 8.

<sup>(3)</sup> Ecce Virgo concipiet, et pariet filium. Is. VII, 14.

<sup>(4)</sup> Lætabitur deserta et invia, et exultabit solitudo, et florebit quasi lillum. Germinans germinabit, et exultabit lætabunda et laudans. — Dimissa est iniquitas illius: suscepit de manu Domini duplicia pro omnibus peccatis suis. *Ibid.*, XXXV, 1, 2; et XL, 2 et 3.

<sup>(5)</sup> Parculus enim natus est nobis, et filius datus est nobis.... Princeps pacis, multiplicabitur ejus imperium, et pacis non erit finis. Ib., IX, 6, 7.

<sup>(6)</sup> Pro saliuncă ascendet alies, et pro urtică crescet myrtus. *Ibid.*, LV, 13.

<sup>(7&#</sup>x27; Pltima Cumæi venit jam carminis ætas :

Un demi-siècle après, Suétone et Tacite nous montrent tous les peuples les yeux fixés sur la Judée, d'où, disent-ils, une antique et constante tradition, annonçoit que devoit sortir en ce temps-là le Dominateur du monde (1).

Cette attente étoit si vive, que, suivant une tradition des Juifs consignée dans le Talmud et dans plusieurs autres ouvrages anciens, un grand nombre de Gentils se rendirent à Jérusalem vers l'époque de la naissance de Jésus-Christ, afin de voir le Sauveur du monde, quand il viendroit racheter la maison de Jacob (2).

Il est parlé, dans la Mythologie des Goths, d'un Premier-né du Dieu suprême, et il y est représenté comme

Magnus ab integro sactorum nascitur ordo...

Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna:

Jam uova progenies cœlo dimittilur alto....

... Incipient magni procedere meuses.

... Si qua maneut seeleris vestigia mostri,

Irrita perpetuà solvent formidine terras.

Ille defam vitam accipiet, divisque videbit

Permixtos heroas, et ipse videbitur illis:

Pacatumque reget.... orbem.

At tibi prima, Puer, nullo munuscula culta,

Errantes hederas, passim cum baccare tellus,

Mixtaque ridenti colocasia fundet acautho...

Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores.

Occidet et serpeus.....

Virgit., Ectog. IV.— Quis sophistarum, qui non de prophetarum fonte potaverit? Indè igitur philosophi sitim ingenii sui rigaverunt. Tertull. Apolog. cont. Gent. cap. XLVII.

(1) Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio, esse in fatis, ut eo tempore Judæà profecti rerum potirentur. Sueton. in Vespas. — Pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum litteris contineri, eo ipso tempore fore, ut valesceret Oriens, profectique Judæà rerum potirentur. Tacit., Hist., lib. V, n. XIII.

(2) Talmud., Babylon. Sanhedrin, cap. II. Vid. Defensa de la religion cristiana, por Don Juan Joseph Heydeck (rabbin converti), tom. II, p. 79; Madrid, 1798.

une divinité moyenne, comme un médiateur entre Dieu et l'homme (1). Il combattit avec la mort (2), et il écrasa la tête du grand serpent (3); mais il n'obtint la victoire qu'aux dépens de sa vie (4).

Le savant Maurice a prouvé jusqu'au dernier degré d'évidence, que « des traditions immémoriales, déri» vées des patriarches et répandues dans tout l'Orient,
» touchant la chûte de l'homme et la promesse d'un
» futur médiateur, avoient appris à tout le monde
» païen à attendre l'apparition d'un personnage illus» tre et sacré, vers le temps de la venue de Jésus» Christ (5). »

Fondés sur une tradition antique, les Arabes attendoient également un libérateur qui devoit venir sauver les peuples (6). C'étoit à la Chine une ancienne croyance, qu'à la religion des idoles (7), qui avoit corrompu la religion primitive (8), succéderoit la dernière religion (9), celle qui devoit durer jusqu'à la destruction du monde (16). Les habitans de l'île de Ceylan attendoient aussi une loi nouvelle, qui devoit

<sup>(1)</sup> Edda, fab. XI, not.

<sup>(2)</sup> Ibid., fab. XXV.

<sup>(3)</sup> Ibid., fab. XXVII.

<sup>(4)</sup> Ibid., fab. XXXII.

<sup>(5)</sup> Maurice's Hist. of Hindostan, vol. II, book IV. — Richard Graves, Lectures on the four last books of the Pentateuch; vol. 1, introduct., ps. XXII, not.

<sup>(6)</sup> Boulainvilliers, Vie de Mahomet, liv. II, p. 194.

<sup>(7)</sup> Siam-Kiao.

<sup>(8)</sup> Tchim-Kiao.

<sup>(9)</sup> Mo-Kiao.

<sup>(10)</sup> De Guignes, Mem. de l'Acad. des Inscriptions, tom. XLV, p. 543.

un jour leur être apportée des régions de l'Occident, et qui deviendroit la loi de tous les hommes.

« Les livres likiyki parlent d'un temps où tout doit » être rétabli dans la première splendeur, par l'arrivée » d'un héros nommé Kiuntsé, qui signifie pasteur et » prince, à qui ils donnent aussi les noms de Très-» Saint, de Docteur universel, et de l'érité souveraine. » C'est le Mithra des Perses, l'Orus des Égyptiens (1), » et le Brama des Indiens. »

a Les livres chinois parlent même des souffrances et des combats de Kiuntsé.... Il paroît que la source de toutes ces allégories (les travaux d'Hercule, etc.) est une très ancienne tradition commune à toutes les nations, que le Dieu mitoyen, à qui elles donnent toutes le nom de Soter ou Saureur, ne détruiroit les crimes qu'en souffrant lui-même beaucoup de maux (2).

Confucius disoit que le Saint envoyé du ciel sauroit toutes choses, et qu'il auroit tout pouvoir au ciel et sur la terre (3).

« Qu'elle est grande, s'écrie-t-il, la voie du Saint! » Elle est comme l'Océan, elle produit et conserve » toutes choses; sa sublimité touche au ciel. Qu'elle

<sup>(1)</sup> Orus est le même nom qu'Ouriai ou Ouroio qui, en langue chaldaïque, signifie maître et docteur. Selon les historiens orientanx, Orus étoit encore appelé Mokhalles Albaschar; c'est-à-dire, le Sauveur des hommes. Voyez d'Herbelot, Biblioth. orient., art. Hermès, t. III, p. 195; ibid., art. Mokhalles, tom. IV, p. 301.

<sup>(2)</sup> Ramsay, Discours sur la Mythologie, pag. 150 et 151.

<sup>(3)</sup> Morale de Confucius, p. 196. — Dala est mihi omnis potestas in cœlo et in terrà. Matth. XXVIII , 18.

» est grande et riche!..... Attendons un homme qui » soit tel qu'il puisse suivre cette voie; car il est dit » que si l'on n'est doué de la suprême vertu, on » ne peut parvenir au sommet de la voie du » Saint (1). »

Après avoir plusieurs fois rappelé ce saint homme qui doit venir (2), il ajoute : « Il n'y a dans l'univers » qu'un Saint qui puisse comprendre, éclairer, péné-» trer, savoir, et suffire pour gouverner: dont la » magnanimité, l'affabilité, la bonté, contiennent » tous les hommes ; dont l'énergie , le courage , la » force et la constance puissent suffire pour com-» mander; dont la pureté, la gravité, l'équité, la » droiture, suffisent pour attirer le respect; dont l'élo-» quence, la régularité, l'attention, l'exactitude, suf-» fisent pour tout discerner. Son esprit vaste et » étendu est une source profonde de choses qui pa-» roissent chacune en leur temps. Vaste et étendu » comme le ciel, profond comme l'abîme, le peuple, » quand il se montre, ne peut manquer de le respec-» ter : s'il parle, il n'est personne qui ne le croie; » s'il agit, il n'est personne qui ne l'applaudisse. » Aussi, son nom et sa gloire inonderont bientôt » l'empire (3), et se répandront jusque chez les bar-» bares du Midi et du Nord, partout où les vaisseaux » et les chars peuvent aborder, où les forces de n l'homme peuvent pénétrer, dans tous les lieux que

<sup>(1)</sup> L'Invariable Milieu, etc., ch. XXVII, § 1 — 5, pag. 94.

<sup>(2)</sup> Ibid., ch. XXIX, § 3 et 4, p. 102.

<sup>(3)</sup> Scitote quoniam mirificavit Dominus Sanctum summ. Ps. 1V.

» le ciel couvre et que la terre supporte, éclairés par » le soleil et la lune, fertilisés par la rosée et le brouil-» lard (1). Tous les êtres qui ont du sang et qui res-» pirent, l'honoreront et l'aimeront, et l'on pourra » le comparer au ciel à (Dieu) (2). »

M. Remusat cite un traité fort curieux de la religion musulmane, écrit en chinois par un auteur musulman, et où on lit ces paroles :

« Le ministre Phi consulta Confucius, et lui dit :

» O maître, n'êtes-vous pas un saint homme? Il ré» pondit : Quelque effort que je fasse, ma mémoire
» ne me rappelle personne qui soit digne de ce nom.
» Mais, reprit le ministre, les trois rois (3) n'ont-ils
» pas été des saints? Les trois rois, répondit Confu» cius, doués d'une excellente bonté, ont été remplis
» d'une prudence éclairée et d'une force invincible.
» Mais moi, Khiéou, je ne sais pas s'ils ont été des
» saints (4). Le ministre reprit : Les cinq sei» gneurs (5) n'ont-ils pas été des saints? Les cinq sei» gneurs, dit Confucius, doués d'une excellente
» bonté, ont fait usage d'une charité divine et d'une
» justice inaltérable. Mais moi, Khiéou, je ne sais pas

<sup>(1)</sup> Exsurge, Jerusalem, et sta in excelso; et circumspice ad Orientem, et vide collectos filios tuos ab oriente sole usque ad occidentem, in verbo Sancti, gaudentes Dei memorià. *Baruch.*, V, 5.

<sup>(2)</sup> L'Invariable Milieu, ch. XXXI, p. 106—109. — Nominabitur tibi nomen tunm à Deo in sempiternum. Baruch., V, 4. Non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo. Ep. ad Philippens., 11, 6.

<sup>(3)</sup> Les fondateurs des dynasties Hià Chang et Tcheôu.

<sup>(4)</sup> Mot à mot: Sancti, non, Khièou, quod noverim.

<sup>(5)</sup> Cinq empereurs qui ont régné en Chine avant la première dynastie. Les historiens varient sur leurs noms.

» s'ils ont été des saints? Le ministre lui demanda » encore : Les trois Augustes (1) n'ont-ils pas été des » saints? Les trois Augustes, répondit Confucius, nont pu faire usage de leur temps (2); mais moi, » Khiéou, j'ignore s'ils ont été des saints. Le minis-» tre, saisi de surprise, lui dit enfin : S'il en est ainsi, » quel est donc celui que l'ont peut appeler saint? » Confucius ému, répondit pourtant avec douceur à » cette question : Moi Khiêou, j'ai entendu dire que, » dans les contrées occidentales (3), il y avoit (ou il y » auroit) un saint homme, qui, sans exercer aucun » acte de gouvernement, préviendroit les troubles; » qui, sans parler, inspireroit une foi spontanée; » qui, sans exécuter de changemens, produiroit na-» turellement un océan d'actions (méritoires). Aucun » homme ne sauroit dire son nom; mais moi, » Khiéou, j'ai entendu dire que c'étoit là le véritable » Saint (4). »

Le P. Intorcetta rapporte aussi, dans sa Vie de Confucius, que ce philosophe parloit d'un Saint qui existoit, ou qui devoit exister dans l'Occident. « Cette » particularité, dit M. Remusat, ne se trouve ni dans » les King, ni dans les Tséchoù; et le missionnaire » ne s'appuyant d'aucune autorité, on auroit pu le » soupçonner de prêter à Confucius un langage con» venable à ses vues. Mais cette parole du philosophe

<sup>(1)</sup> Personnages de la mythologie chinoise sur lesquels on varie encore plus que sur les cinq seigneurs.

<sup>(2)</sup> Ont su bien employer une vie de plusieurs siècles.

<sup>(3)</sup> La Judée est située à l'occident de la Chine.

<sup>(</sup>i) L'Invariable Milieu, etc., not., p. 144, 145.

» chinois se trouve consignée dans le Ssé wên louï » thsiù (1), au chapitre XXXV; dans le Chân tháng » ssé khaò tchíng tsi, au chapitre I<sup>er</sup>.; et dans le Lièi- » tseù thsiouân choû (2). »

L'auteur chinois de la glose sur le *Tchoung-yoûng*, dit que « le Saint homme des cent générations ( *Pë* » chi ) est très éloigné, et qu'il est difficile de se former à son sujet une idée nette. Dans l'attente où » il est du Saint homme des cent générations, le » sage se propose à lui-même une doctrine qu'il a » sérieusement examinée; et s'il parvient à ne commettre aucun péché contre cette doctrine, qui » est celle des saints, il ne peut plus avoir de doutes » sur lui-même (3). »

Selon M. Remusat, pë chi, cent générations, est ici une expression indéfinie qui marque un long espace de temps. « Mais, ajoute-t-il, un chi est » l'espace de 30 ans. Cent chi font donc 3000 ans, » et à l'époque où vivoit Confucius, il seroit bien » extraordinaire (4) qu'il eût dit que le saint homme » étoit attendu depuis 3000 ans. J'abandonne, au » reste, aux réflexions du lecteur ce passage, qui, » à ne le prendre même que dans le sens ordinaire, prouve du moins que l'idée de la venue » d'un Saint étoit répandue à la Chine dès le » sixième siècle avant l'ère vulgaire (5). »

<sup>1)</sup> Mélanges d'affaires et de littérature.

<sup>(2)</sup> L'Invariable Milieu, etc., not., p. 143.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 158 et 159.

<sup>(4)</sup> Pourquoi M. Remusat n'en apporte aucune raison?

<sup>(5)</sup> L'Invariable Milieu, etc., not., p. 160.

La doctrine de Confucius et des Lettrés s'accordoit, à cet égard, avec celle de Foe ou Xaca, adoptée par le peuple, non seulement à la Chine mais au Tibet son siège principal, à la Cochinchine, au Tonquin, dans le royaume de Siam, à Ceylan, et jusqu'au Japon. En ces pays idolâtres, on croyoit universellement qu'un Dieu devoit sauver le genre humain, en satisfaisant au Dieu suprême pour les péchés des hommes (1).

La même tradition existoit dans le Nouveau-Monde. Les Salives de l'Amérique disoient que le Puru envoya son fils du ciel pour tuer un serpent horrible qui dévoroit les peuples de l'Orénoque; que le fils de Puru vainquit ce serpent et le tua; qu'alors Puru dit au démon :- « Va-t'en à l'en- » fer, maudit; tu ne rentreras jamais dans ma » maison (2). »

Dans les peintures mexicaines, la femme au serpent appelée aussi femme de notre chair, parce que les Mexicains la regardoient comme la mère du genre humain, est toujours représentée en rapport avec un grand serpent; et d'autres peintures nous offrent-une couleuvre panachée, mise en pièces par le grand esprit Tezcatlipoca, ou par le soleil

<sup>(1)</sup> Ex Xacæ decreto, Deus quidam hominibus salutis auctor esse creditur, postquam per eum supremo Deo de peccatis hominum satisfactum est. *Alnetan. Quæst.*, lib. 11, cap. XIV, p. 237.

<sup>(2)</sup> Gumilla, tom. I, p. 171. — Dans la mythologie des Hindous, le roi des méchaus Assours, ou démons, est appelé le roi des serpens. Manrice's, Hist. of Hind., vol. I, p. 369.

personnisié, le Dieu Tonatiuh (1) qui paroît être identique, dit M. de Humboldt, avec le Krischna des Hindous, chanté dans le Bhagavata pourâna, et avec le Mithras des Perses (2). Or Mithras, comme le remarque Faber (3), et comme nous l'avons prouvé, étoit le Médiateur attendu, depuis l'origine du monde, par toutes les nations.

« Une prophétie ancienne faisoit espérer aux » Mexicains une réforme bienfaisante dans les cé» rémonies religieuses : cette prophétie portoit que » Centeotl..... triompheroit à la fin de la férocité » des autres dieux , et que les sacrifices humains » feroient place aux offrandes innocentes des pré» mices des moissons (4). »

Ceci nous conduit à une autre preuve de l'attente universelle d'un Réparateur promis. Saint Paul expliquant aux Hébreux le dogme de la rédemption, fondement de tout le christianisme, Point de rémission, dit-il, sans l'effusion du sang (5): et en parlant ainsi, l'apôtre n'annonce point une doctrine nouvelle; il ne

<sup>(1)</sup> Vues des Cordilières, etc., lom. I, p. 235. — « Ce serpent ter» rassé par le grand esprit Teotl, lorsqu'il prend la forme d'une des » divinités subalternes, est le génie du mal, un véritable κακοδαίμων.» Ibid., p. 274.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 236.

<sup>(3)</sup> Christ, the mediator betwen god and man, is the middle God of the Persians, by them called *Mithras*, as by other eastern nations he is denominated *Buddah* or *Saca* or *Menes* or *Saman*, and is thought in some of his descents to have been born from the womb of a pure Virgin. *Horw Mosaice*, tom. II, sect. II, ch. II, p. 199.

<sup>(4)</sup> M. de Humboldt, Vues des Cordilières, etc., tom. I, p. 266.

<sup>(5)</sup> Sine sanguinis effusione non fit remissio. Ep. ad Hebr. IX, 22.

fait qu'exposer la croyance du genre humain depuis l'origine du monde. « C'étoit, comme le remarque » Bryant, une opinion uniforme et qui avoit prévalu » de toute part, que la rémission ne pouvoit s'obtenir » que par le sang, et que quelqu'un devoit mourir » pour le bonheur d'un autre (1). »

« Aucune nation n'a douté, dit M. le comte de » Maistre, qu'il n'y eût dans l'effusion du sang une » vertu expiatoire... L'histoire, sur ce point, ne pré- » sente pas une seule dissonance dans l'univers. La » théorie entière reposoit sur le dogme de la ré- » versibilité. On croyoit, comme on a toujours cru, » comme l'on croira toujours, que l'innocent pou- » voit payer pour le coupable (2). «

Tous les anciens attribuent l'origine du sacrifice à un commandement divin (3), et ils s'accordoient également à ne regarder leurs sacrifices que comme de simples types (4). Delà vient, que « les animaux car» nassiers, ou stupides, ou étrangers à l'homme, » comme les bêtes fauves, les serpens, les poissons, » les oiseaux de proie, etc., n'étoient point immolés. » On choisissoit toujours parmi les animaux les plus » précieux par leur utilité, les plus doux, les plus in» nocens, les plus en rapport avec l'homme par leur » instinct et leurs habitudes. Ne pouvant enfin immo-

<sup>(1)</sup> Bryant's mythology Explaned, J. II, p. 455, in-4°.

<sup>(2)</sup> Soirées de Saint-Pétersbourg. Éclaireissement sur les sacrifices, tom. 11, p. 394.

<sup>(3)</sup> Faber, Orig. of Pagan. Idol. b. 11, c. VIII, § t. — Mém. de l'Acad. des Inscript., fom LXXI, p. 185.

<sup>(4)</sup> Outram, de Sacrif., lib. 1, cap. XXI, XXI.

» ler l'homme pour sauver l'homme, on choisissoit dans » l'espèce animale, les victimes les plus humaines, s'il » est permis de s'exprimer ainsi (1). »

Les anciens Perses immoloient une victime couronnée (2). On trouve dans plusieurs rituels des anciens Mexicains, la figure d'un animal inconnu, orné d'un collier et d'une espèce de harnois, mais percé de dards. « D'après les traditions qui se sont conservées » jusqu'à nos jours, dit M. de Humboldt, c'est un » symbole de l'innocence souffrante : sous ce rapport, » cette représentation rappelle l'agneau des Hébreux, » ou l'idée mystique d'un sacrifice expiatoire destiné » à calmer la colère de la Divinité (3). »

Mais rien ne prouve davantage combien le dogme de la réversibilité et du salut par le sang étoit profondément empreint dans l'esprit des peuples, que l'exécrable coutume des sacrifices humains. Leur origine, leur but, leur nature typique, sont marqués d'une manière frappante surtout chez les nations de l'Orient.

Les Babyloniens et les Perses célébroient une fète (4) distinguée par un sacrifice particulier très remarquable. On prenoit dans les prisons un homme condamné à mort, on le faisoit asseoir sur le trônedu roi, on le revêtoit de ses habits, on ne lui refusoit aucune jouissance, et l'on obéissoit, pendant plusieurs jours à

<sup>(1)</sup> Soirées de Saint-Pétersbourg, tom. II, p. 396.

<sup>(2)</sup> Strab. lib. XV, p. 732. edit. Lut. Par. 1620.

<sup>(3)</sup> Vue des Cordilières, etc., tom. 1, p. 251.

<sup>(4)</sup> Berose l'appelle Sacée, Σακέκ. Vid. Athen., lib. XIV, cap. X, et les notes d'Isaac Casaubon.

toutes ses volontés ; ensuite on le dépouilloit, et après l'avoir frappé d<mark>e ver</mark>ges, on l'attachoit à un gibet (1).

Les Danois sacrificient leur roi même, dans les calamités publiques (2). En Suède et en Norwège, les rois immoloient leurs propres enfans (3). Dans l'Inde, ils se dévoucient quelquefois eux-mêmes (4).

Philon de Biblos rapporte, d'après Sanchoniaton, qu'il y avoit chez les Phéniciens des sacrifices qui renfermoient un mystère. « C'étoit, dit-il, la coutume » des anciens, que, dans les périls imminens, les prin- » ces des nations ou des cités, afin de prévenir la » ruine de tout le peuple, immolassent celui de leurs fils » qu'ils aimoient le plus, pour apaiser la colère des

<sup>(1)</sup> Εκρέμασαν ἐπὶ ξύλου, suspendebant in ligno. Dio. Chrysost., Orat. IV, de Regno. « D'où vient que les Egyptiens, les Arabes, » les Indiens, avant la naissance de Jésus-Christ, et les habitans des » contrées les plus septentrionales, avant qu'ils eussent entendu par-» ler de lui, avoient tous une vénération profonde pour le signe de la » croix? C'est ce que j'ignore, mais le fait est certain... En quelques » endroits, le signe de la croix étoit donné aux hommes déchargés » de l'accusation d'un crime. En Égypte, ce signe significit la vie » éternelle. » Skelton's Appeal to common sense, p 45; ap. Vallancey's Vind, p. 523. — « En Gaspésie, où les sauvages adoroient le » soleil, la croix est en même temps le fétiche particulier du pays. » On la place dans le lieu du Conseil, dans l'endroit honorable de la » cabane. Chacun la porte à la main ou gravée sur la peau. On la » pose sur la cabane, sur les canots, sur les raquettes, sur les habits, » sur l'enveloppe des enfans, sur les sépultures des morts. » Le Clerc. Hist. de Gaspésie, ch. IX et X.

<sup>(2)</sup> Dithmar., lib. 1, cap. XII. — Saxo, lib VIII.—Mallet antiq. du Nord, XII. — Bartholinus, De causis contemptæ mortis apud Danos, lib. II, cap. XII.

<sup>(3)</sup> Wormit Monum. Danica, lib. I, cap. V. — Albert. Kranz. Dania, lib. IV, cap. X et XIII.

<sup>(4)</sup> Traduction de Ferishta, par Dow, vol. 1, p. 45.

» dieux. Ceux qu'on dévouoit en cesoccasions étoient, » ajoute-t-il, offerts mystiquement (1). »

Cette coutume, suivant le même auteur, étoit fondée sur l'exemple de Kronos, appelé H(2) par les Phéniciens, et qui, déifié après sa mort, préside à la planète qui porte son nom. Lorsqu'il régnoit en Phénicie, il eut de la nymphe Anobret un fils unique nommé Jeoud. Le pays étant menacé d'un grand danger de guerre ou de peste, Kronos revêtit son fils des ornemens royaux, et l'immola comme une victime de propitiation à son père Uranus, sur un autel qu'il avoit élevé (3).

On découvre aisément dans ce récit une ancienne tradition de l'Orient, défigurée par l'historien grec. Il nous dit lui-même que Kronos étoit appelé H par les Phéniciens, et son témoignage est confirmé par celui de Damacius (4). Or, suivant saint Jérôme, l'H des Phéniciens est le même que l'El des Juifs, c'est-à-dire un des dix noms de Dieu (5), et c'est en

<sup>(1)</sup>  $\dot{\mathbf{E}}$ 00ς ην τοῖς παλαῖοις, ἐν ταῖς μεγαλαις συμφοραῖς τῶν κινδύνων, ἀντὶ τῶν πάντων φθορᾶς, τὸ ἠγαπημένον τῶν τέκων τοὺς κρατοῦντας ἤ πόλεως ἤ ἔθνους εἰς σραγὴν ἐπιδιδόναι, λυτρον τοῖς τιμωροις δαίμοσι. Κατεσφάττοντο οὲ οἱ διδόμενοι μυστικῶς. Euseb. Præp. evang., lib. I. cap. X, p. 40.

<sup>(2)</sup> Au lieu de II, on lit Israël dans Eusèbe: « Quasi vox illa τ, dit » Marsham, fuisset hujus compendium. Verum τον, τον καί Κρόνον, » Ilum, qui Saturnus dictus est, Coli filium fuisse, ex Sanchonia» tone, non semel docuit Philo. » Canon chronicus. p. 79.

<sup>(3)</sup> Euseb. Præpar. evang., lib. I, cap. X, p. 30 ct 40; lib. IV, cap. XVI, p. 142.

<sup>(4)</sup> Φοίνικες και Σύροι τὸν Κρόνον ῗίλ, και βήλ, και βολάθην ἐπονομαξουσιν. Αp. Photium, cap. CCXLII, pag. 1050, colon. 1611.

<sup>(5)</sup> Phenicibus H, qui Hebrais El, quod est unum de decem nominibus Dei.  $Hieron.ep.\ CXXXII\ ad\ Marcellum.$ 

effet le nom que toutes les nations de l'Orient donnoient originairement au Dieu suprême (1). Il est donc clair que Kronos n'étoit pas un roi qui eût régné sur un petit canton de la Syrie, et cette partie du récit de Philon est évidemment une fable.

« Il résulte de là , dit un savant anglois , que le sa-» crifice dont il s'agit ne fut point primitivement une » imitation; mais un type, ou la représentation d'une » chose à venir. C'est dans le monde païen, le seul » exemple d'un sacrifice que l'on ait appelé mystique, » et il est accompagné de circonstances très extra-» ordinaires. Kronos, que nous venons de voir être » le même que El et Elioun, est nommé le Très-» Haut, celui qui est élevé au-dessus des cieux (2). Il est » dit, en outre, que les Elohim combattent avec lui (3). » L'auteur même du récit l'appelle le Seigneur du » ciel (4). Ces sacrifices n'avoient donc, comme je » l'ai déjà dit, aucun rapport à une chose passée, mais » faisoient allusion à un grand événement qui de-» voit s'accomplir dans la suite. Probablement ils » furent institués, en conséquence d'une tradition » prophétique, conservée dans la famille d'Ésaü, » et transmise par elle au peuple de Chanaan. Le » récit est sans doute mélangé de choses étran-» gères, et accommodé au goût des Grees. Mais

(2) Υψιστος, Υψουρανιος.

<sup>(1)</sup> Bryant's Analysis of antient Mytholog., tom. V1, pag. 238.

<sup>(3)</sup> Σύμμαχοι Τλου του Κρόνου Ελοείμ ἐπεκλήθησαν. Euseb. Præpar. evang., lib. I, cap. X, pag. 37.

<sup>(4)</sup> Κύριος ούρανου.

» dégageons-le de la fable, autant que nous le » pourrons, et peut-être arriverons-nous à la vé-» rité qu'elle cache.

» Le sacrifice mystique des Phéniciens exigeoit » que ce fût un prince qui l'offrit, et que la vic-» time fût son fils unique. Or, comme j'ai montré » que ces circonstances ne peuvent se rapporter à » rien d'antérieur, considérons-les comme futures, » et voyons quelles conséquences il en résultera; » car si le sacrifice des Phéniciens étoit le type » d'un sacrifice à venir, la nature de celui-ci sera » connue par la représentation qui le figure.

» Ainsi donc El, la Divinité suprême, qui a
» pour associés les Elohim, devoit, dans le pro» grès des temps, avoir un fils bien-aimé(1), unique(2),
» qui seroit conçu, comme l'expliquent quelques uns,
» de la grâce (3); et selon mon interprétation, de
» la fontaine de lumière. Il devoit être appelé Ieoud,
» n'importe à quoi ce nom puisse se rapporter, et
» être offert en sacrifice à son père, par voie de sa» tisfaction (4) et de rédemption (5), pour expier les
» péchés des autres, détourner la juste vengeance de
» Dieu, prévenir la corruption universelle, et en
» même temps, la ruine générale (6). Et ce qui
» n'est pas moins remarquable, il devoit accom-

Αγαπήτου.

<sup>(2)</sup> Μουόγενη.

<sup>(3)</sup> Bochart croit que le mot Anogret signifie conçu de la grace.

<sup>(4)</sup> Λύτρον.

<sup>(5)</sup> Τιμωροίς δαίμοσι.

<sup>(6)</sup> Δυτί της πάντων φθοράς.

» plir ce grand sacrifice, revêtu des emblèmes de la » royanté (1): Certes, ce sont là de fortes expres» sions; et cet ensemble de circonstances, dont » chacune offre un sens profond, ne sauroit être » l'effet du hasard. Tout ce que j'ai demandé qu'on » m'accordât, c'est que ce sacrifice mystique étoit » le type d'une chose à venir. Jusqu'à quel point » correspond-il à la chose à laquelle je pense qu'il » fait allusion, j'en laisse le jugement au lec- » teur (2). »

Ainsi l'attente d'un Homme-Dieu, sauveur et docteur du genre humain, est aussi ancienne que le monde: et soit que l'on considère les croyances des peuples, les témoignages des poètes et des philosophes, les institutions religieuses, les rites expiatoires, et particulièrement le sacrifice chez toutes les nations, il est manifeste qu'il n'y eut jamais de tradition plus universelle. Malgré sa haine pour le christianisme, Boulanger lui-même n'a pu s'empêcher de le reconnoître. Il avoue que les anciens attendoient des dieux libérateurs, qui devoient régner sous une forme humaine; et que des imposteurs ont souvent profité de cette disposition pour se faire honorer comme des dieux descendus du ciel. Il trouve cette opinion profondément enracinée dans l'esprit de tous les peuples, et il en cite des exemples frappans (3).

<sup>(1</sup> Βασίδικοι σχήματι κεκοσμήμενος.

<sup>(2)</sup> Bryant's Analysis of antient Mytholog., tom. VI, p. 380-382; London, 1807.

<sup>(3)</sup> L'antiquité dévoilée par ses usuges, tom. II, I. IV, ch. III, p. 369 et suiv.

« Les Romains, dit-il, tout républicains qu'ils » étoient, attendoient, du temps de Cicéron, un roi » prédit par les Sybilles, comme on le voit dans le » livre de la Divination de cet orateur philosophe; » les misères de leur république en devoient être les » annonces, et la monarchie universelle la suite. C'est » une anecdote de l'histoire romaine à laquelle on » n'a pas fait toute l'attention qu'elle mérite...

» Les Hébreux attendoient tantôt un conquérant, » et tantôt un être indéfinissable, heureux et mal-» heureux; ils l'attendent encore...

» L'oracle de Delphes, comme on le voit dans » Plutarque, étoit dépositaire d'une ancienne et se-» crète prophétie sur la future naissance d'un fils » d'Apollon, qui amèneroit le règne de la justice; et » tout le paganisme grec et égyptien avoit une mul-» titude d'oracles qu'il ne comprenoit pas, mais qui » tous déceloient de même cette chimère universelle. » C'étoit elle qui donnoit lieu à la folle vanité de » tant de rois et de princes qui prétendoient se faire » passer pour fils de Jupiter. Les autres nations de » la terre n'ont pas moins donné dans ces étranges » visions... Les Chinois attendent un Phélo, les Ja-» ponois un Peyrum et un Combadoxi, les Siamois » un Sommona-codom... Tous les Américains atten-» doient du côté de l'Orient, qu'on pourroit appeler le » pôle de l'espérance de toutes les nations (1), des en-

<sup>(1)</sup> Et qu'avoient donc dit les prophètes? Ipse evit exspectatio gentium.— Ecce vir, Oriens nomen ejus. Genes. XIIX, 10. Zachar., VI, 12.

» fans du soleil; et les Mexicains, en particulier, at» tendoient un de leurs anciens rois, qui devoit les
» revenir voir par le côté de l'aurore, après avoir fait
» le tour du monde. Enfin, il n'y a eu aucun peuple
» qui n'ait eu son expectative de cette espèce (1). »

Voltaire confirme cette remarque, et ses paroles méritent une sérieuse attention. « C'étoit, de temps » immémorial, une maxime chez les Indiens et chez » les Chinois, que le Sage viendroit de l'Occident. » L'Europe au contraire disoit que le Sage viendroit » de l'Orient. Toutes les nations ont toujours eu be- » soin d'un Sage (2). »

Et sur quoi reposoit cette attente générale? La philosophie nous l'apprendra-t-elle? Écoutez Volney: « Les traditions sacrées et mythologiques des temps » antérieurs, avoient répandu dans toute l'Asie la » croyance d'un grand médiateur qui devoit venir; » d'un juge final, d'un sauveur futur, roi, Dieu con- » quérant et législateur, qui ramèneroit l'àge d'or sur » la terre, et délivreroit les hommes de l'empire du » mal (3). »

Certes, on ne trouvera pas ces témoignages suspects. Ainsi la vérité se suscite partout des témoins pour confondre ceux qui refusent de la reconnoître, quels que soient leurs préventions et leur aveugle-

<sup>(1)</sup> Recherch. sur l'orig. du despotism. orient., sect. X, pag. 116, 117.

<sup>(2)</sup> Additions à l'hist. générale; p. 15 ed. de 1763.

<sup>(3)</sup> Les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires , p. 226.

ment. Elle force les lèvres menteuses à lui rendre hommage, et l'erreur à s'accuser et à se condamner ellemême (1). Mais admirez tout ensemble le comble de l'orgueil et de la déraison. Philosophe, est-il vrai que tous les peuples aient attendu un Réparateur? — Oui, rien au monde n'est plus certain. — Athée, convenez-vous que toutes les nations ont cru à l'existence de Dieu (2)? — Oui, l'on ne sauroit le contester. — Il faut donc croire à ce Dieu et à ce Réparateur promis. — Non, ce sont des chimères universelles.

Ainsi le déiste et l'athée avouent qu'ils ne peuvent renoncer à la religion qu'en renonçant à la raison universelle, et en rompant avec le genre humain. Il faut, pour ainsi dire, que leur esprit sorte de l'univers pour nier son Auteur et son Sauveur; qu'il se retire dans je ne sais quelles ténèbres pour y prononcer la parole de crime, qui retombe d'abîme en abîme dans l'enfer qui l'inspira.

Il nous resteroit à prouver l'universalité de la morale, qui forme une partie essentielle de la religion primitivement révélée. Mais il est si évident que tous les peuples ont eu les mêmes principes de justice, que nous croyons inutile d'alléguer les témoignages sans nombre par lesquels on pourroit démontrer cette incontestable vérité de fait (3). « Tous les hommes,

<sup>(1)</sup> Mentita est iniquitas sibi. Ps. XXXVI, 12.

<sup>(2) «</sup> Il ne paroit pas que l'on puisse raisonnablement supposer » qu'il y ait un peuple sur la terre totalement étranger à la notion » de quelque divinité. » Système de la Nature, tom. II, chap. XIII, p. 376.

<sup>(3)</sup> Vid. Alnetan. Quæst. lib. III, cap. VII et seq.

» comme Platon l'observe, avouent qu'on doit être » bon; et si l'on demande ce que c'est qu'être bon, il » n'est personne qui ne réponde: C'est être juste, » tempérant, inébranlable dans la vertu, et ainsi du » reste (1). »

Jamais les devoirs n'ont été niés que par la raison philosophique. Il est vrai qu'on trouve chez quelques peuples des usages que réprouve la morale universelle: et rien ne montre mieux que la conscience est formée par l'exemple et par l'enseignement; car on ne voit pas que ces peuples éprouvassent aucuns remords en commettant des actes qui partout ailleurs auroient inspiré une horreur profonde. Au reste, ces usages criminels, nés d'une erreur locale, ou prescrits par un faux culte, ne préjudicioient même pas à l'universalité de la loi qui les condamnoit: car, ni le Gète, en mettant à mort ses parens avancés en âge, pour leur épargner les maux de la vieillesse (2); ni l'Assyrien, en prostituant sa femme dans le temple de la déesse Mylitta, ne prétendoient autoriser le meurtre et l'adultère, et les préceptes qu'ils violoient en ces occasions n'en étoient pas moins parmi eux, dans toutes les autres circonstances, la règle du devoir.

La philosophie elle-même convient de l'universa-

<sup>(1)</sup> Ψυχὴν ὅτι μὲν ἀγαθὴν ἀεῖ, ξυγχωρεῖ πᾶς παντί τὸ ὅ ἔντινα τρόπον ἀγαθὴν, ὅτι μὲν αδ ἀιακίαν καὶ σώρρονα και ἀνδρείαν, καὶ ταῦτα. Epinom., etc., Oper. tom. 1X, pag. 249.

<sup>(2)</sup> Procope (de Bello Goth., lib. II, cap. XIV\, el Evagre (lib. IV, cap. IX), attribuent celle contume aux Hérules, et Voltaire aux anciens Sarmales. Essai sur l'histoire et les mœurs des nations, tom. I, cb. XXXIII, pag. 243.

lité de la loi morale. « Jetez les yeux, dit Rousseau, » sur toutes les nations du monde, parcourez toutes » les histoires : parmi tant de cultes inhumains et » bizarres, parmi cette prodigieuse diversité de mœurs » et de caractères, vous trouverez partout les mêmes » idées de justice et d'honnèteté, partout les mêmes » principes de morale, partout les mêmes notions du » bien et du mal. L'ancien paganisme enfanta des » dieux abominables, qu'on eût punis ici-bas comme » des scélérats, et qui n'offroient pour tableau du bon-» heur suprême que des forfaits à commettre et des » passions à contenter. Mais le vice, armé d'une au-» torité sacrée, descendoit en vain du séjour éternel, » l'instinct moral le repoussoit du cœur des humains. » En célébrant les débauches de Jupiter, on admiroit » la continence de Xénocrate ; la chaste Lucrèce ado-» roit l'impudique Vénus ; l'intrépide Romain sa-» crifioit à la Peur; il invoquoit le dieu qui mutila » son père, et mouroit sans murmurer de la main du » sien : les plus méprisables divinités furent servies » par les plus grands hommes. La sainte voix de la » nature, plus forte que celle des dieux, se faisoit » respecter sur la terre, et sembloit reléguer dans le » ciel le crime avec les coupables...

» Mais j'entends s'élever de toutes parts les cla-» meurs des prétendus sages... Cet accord évident et » universel de toutes les nations, ils l'osent rejeter, » et, contre l'éclatante uniformité du jugement des » hommes (f), ils vont chercher dans les ténèbres

<sup>(1)</sup> Voyez comme, en combattant l'erreur, Rousseau est forcé de

» quelque exemple obscur et connu d'eux seuls. » comme si tous les penchans de la nature étoient » anéantis par la dépravation d'un peuple; et que sitôt » qu'il est des monstres, l'espèce ne fût plus rien. Mais » que servent au sceptique Montaigne les tourmens » qu'il se donne pour déterrer en un coin du monde » une coutume opposée aux notions de la justice? » que lui sert de donner aux plus suspects voyageurs » l'autorité qu'il refuse aux écrivains les plus célè-» bres? Quelques usages incertains et bizarres, fon-» dés sur des causes locales qui nous sont inconnues, » détruiront-ils l'induction générale tirée du con-» cours de tous les peuples...? O Montaigne, toi qui » te piques de franchise et de vérité, sois sincère et » vrai, si un philosophe peut l'être, et dis-moi s'il » est quelque pays sur la terre où ce soit un crime de » garder sa foi, d'être clément, bienfaisant, géné-» reux; où l'homme de bien soit méprisable, et le » méchant honoré (1)? »

Voltaire, sur ce point, parle comme Rousseau.

« Partout j'ai vu qu'on respectoit son père et sa mère,

» qu'on se croyoit obligé de tenir sa promesse, qu'on

» avoit de la pité pour les innocens opprimés... Ceux

» qui pensent différemment m'ont paru des créatures

» mal organisées, des monstres comme ceux qui

recourir à la règle immuable du vrai, en opposant au raisonnement et au témoignage de quelques insensés l'éclalante uniformité du jugement des hommes, l'accord universel de toutes les nations.— Tum verœ voces.

<sup>(</sup>I) Émile, liv. IV, t. 11, p. 349-352; Paris, 1793.

» sont nés sans yeux et sans mains (1). Les rites » changent chez tous les peuples; la morale seule ne » change pas (2). »

Hélas! quand l'homme fait le mal, ce n'est pas qu'il ignore la loi qui le défend. Une invariable tradition prescrit partout les mêmes devoirs, interdit les mêmes crimes, éveille dans la conscience les mêmes sentimens. Quel est le cœur, lorsque nulle passion ne le transporte et ne l'aveugle, que ne soulève d'indignation le spectacle de l'injustice, et qui ne soit attiré, rayi par le charme de la vertu? dans quelle contrée ne connoît-on point la douce joie de l'innocence et le secret supplice du remords? Cet homme a versé le sang, il a dépouillé la veuve, opprimé l'orphelin; aussitôt, en lui-même, il entend une voix qui lui dit : Tu ne dormiras plus! Quelque chose de l'enfer le dévore intérieurement; et, comme dans une nuit de tempête, au milieu d'une mer troublée, un feu sombre apparoît sur un vaisseau en perdition, sur le front ténébreux de ce coupable, au fond de son œil inquiet et ardent, on découvre avec effroi comme le signal d'une âme en détresse, et l'annonce d'un naufrage prochain.

Voyez, au contraire, le calme, la sérénité de l'homme de bien, l'inaltérable paix dont il jouit. A la touchante expression de ses traits, à je ne sais quoi

<sup>(1)</sup> Diction. philosoph., art. Nécessaire. Vid. et Essai sur l'histe génér. et sur les mœurs des nations, tom. I, ch. IV, p. 38; et ch. CXX, tom. III, p. 193, éd. de 1726.

<sup>(2)</sup> Remarques sur l'hist. génér., p. 38, éd. de 1753.

de pur et de doux qui anime ses regards, on le prendroit pour un de ces êtres célestes qui descendoient sur la terre dans les jours anciens, pour instruire les mortels et les consoler. Mais sans recourir à ces rares exemples d'une vertu sublime qui commande le respect au vice même, on trouve dans l'ordre commun assez de preuves de l'ascendant qu'exerce en tous lieux la loi morale sur le cœur de l'homme. Qui n'a jamais senti le contentement qu'inspire le souvenir d'une bonne action, d'un devoir pénible accompli en triomphant de soi-même? Qui jamais se repentit d'avoir été juste, miséricordieux, chaste, tempérant; d'avoir donné à manger à celui qui avoit faim, à boire à celui qui avoit soif, des vêtemens à celui qui étoit nu? Où regarde-t-on comme indifférent de nourrir son vieux père ou de l'outrager? Chez quel peuple honore-t-on la femme adultère de préférence à l'épouse fidèle? Non, quelle que soit la foiblesse des mœurs, partout on admet les mêmes préceptes; et comme les vérités que Dieu a révélées primitivement forment la raison du genre humain, les commandemens qu'il a promulgués forment sa conscience.

## CHAPITRE XXVIII.

## Suite du même sujet.

L'universalité de la religion primitive est un fait si incontestable, que tous les anciens Pères, en annonçant l'Évangile aux païens, s'appuyoient, pour établir l'unité de Dieu et le devoir de lui rendre un culte, l'immortalité de l'âme, les peines et les récompenses futures, l'existence des bons et des mauvais anges, sur le consentement unanime des hommes, des poètes, des philosophes, des législateurs; sur les pratiques, les croyances, les oracles mêmes du paganisme (1): et le crime des idolâtres, dit Tertullien, est de ne vouloir pas reconnoître celui qu'ils ne peuvent ignorer (2).

<sup>(1)</sup> S. Justin., Apolog. I., n. 18-21, Id. Apolog. II., Cohort. ad Græc., et lib. de Monarch. - Athenag., Orat. pro Christ., n. 4 et seq. — Theoph Antioch., lib. H ad Autolye., n. 33 et seg. — Clem. Alex., in Protr. et lib. VII Strom. - Euseb. Præp. evang., lib. 11. - Origen., contr. Cels. lib. Let IV.-Arnob., advers. Gentes, lib. 11 et IV. - Tertullian., De carne Christ., lib. I, contr. Marcion. De testimon, anim. Apologetic, adv. Gentes, cap. XVIII, XXI, XXII.-S. Gypr., De idolor. vanit. — Minut. Felic., Octay., n. 18, 19. — Lact., Divin. Instit., lib. 1, cap. 111, IV, V.—S. Cycill., adv. Julian., lib. 1. - Greg. Nazianz. Orat. 24. - Greg. Nyssen. Orat. 5, de Bcatitud .- S. August. tract. 106 in Joan. - S. Joan. Damasc., Exposit. accur. fid. Orthod., lib. I, cap. I et III.-L'auteur de l'envrage imparfait sur S. Matthieu, après avoir observé que tous les hommes comoissent Dieu, ajoute: Non autem videntur verè cognoscere, quia non digné cobint. On en pourroit dire autant de beaucoup de chrétiens.

<sup>(2)</sup> Et hæc est summa delicti nolentium recognescere, quem igucrare non possunt. *Apologetic.*, cap. XVII.

Clément d'Alexandrie, dans le Ve livre des Stromates, compare la doctrine des lettres anciennes avec celle de la révélation; et Eusèbe entreprit de prouver que, par cette doctrine des lettres, Dieu avoit eu dessein de préparer les Gentils à son Évangile, comme les Juis par la loi qu'il leur avoit donnée. La Préparation évangelique n'est qu'un tissu de passages qui se rapportent aux dogmes chrétiens. L'auteur de l'Apologétique aux Gentils déclare même expressément que les inventeurs des fables païennes savoient que le Christ devoit venir (1). Saint Justin, si instruit des doctrines des Grecs, assure qu'il leur étoit annoncé par d'antiques oracles répandus dans tout l'univers (2): et c'est par cette foi, qui devoit être un jour révélée plus clairement, que les anciens justes étoient sauvés, dit Saint-Augustin (3).

Ce que tous les peuples ont toujours cru est nécessairement vrai; voilà le principe qu'opposent les Pères aux impies et aux idolâtres (4). L'auteur d'une ho-

<sup>(1)</sup> Sciebant qui penes vos fabulas ad destructionem veritatis istius æmulas præministraverunt; sciebant et Judæi venturum esse Christum. Tertullian., Apolog., cap. XXI.

<sup>(2)</sup> S. Justin. ad Græc. cohortat. II, Oper. p. 36 et 37, Lutet. Par.

<sup>(3)</sup> Sacramentum porrò regenerationis nostræ manifestum esse voluit, manifestatus Mediator. Erat autem antiquis justis aliquod occultum, cum tamen et illi eâdem fide salvi fierint, quæ fuerat suo tempore revelanda. S. August. lib. ad Dardanum, cap. XI, t. II Oper., col. 689.

<sup>(4)</sup> Et c'est le principe que Bourdaloue opposoit aussi aux impies de son temps. « Cette idée générale de religion, gravée dans l'esprit » de tous les peuples, et répandne par tonte la terre, est trop uni» verselle pour être une idée chimérique : que si c'étoit une pure

mélie sur le psaume XIIIe parle ainsi : « Il n'y a point » de Dieu (1)! Et comment le nom de Dieu se trouve- » t-il dans toutes les langues humaines? Tant de mil- » lions d'hommes qui attestent que Dieu est, s'abusent » donc : et l'inseusé qui ment à l'écart, croit posséder » seul la vérité. Il veut renverser lui seul le témoi- » gnage du monde entier ; tandis qu'en vertu du con- » sentement un juge équitable le condamneroit, s'il » attaquoit un testament appuyé de la déposition de » sept témoins (2)! Ne dites donc pas dans votre cœur : » Il n'y a point de Dieu; mais plutôt tournez-vous » vers le Seigneur votre Dieu avec toute la terre (3). »

Lactance remarquant la multiplicité des sectes philosophiques opposées les unes aux autres : « Dans » laquelle, dit-il, trouverons-nous la vérité? Elle ne » peut certainement être dans toutes. Chaque secte » condamne les autres, et est condamnée par elles. » Quelle que soit celle que vous regardiez comme

imagination, tous les hommes, d'un consentement si unanime, ne
 seroient pas convenus à se la former, de même qu'ils ne se sont,
 par exemple, jamais imaginé qu'ils ne doivent point mourir.
 Pensées, tom. I, p. 266; éd. de Paris, 1802.

<sup>(1)</sup> Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus! Ps. XIII, 1.
(2) Non est Deus! Et quomodo omnis lingua hominis Deum nominat? Falluntur ergo omnes hominum myriades quæ Deum esse dicunt: et solus insipiens se putat verum dicere, qui solus ità mentitur. Et qui quinque vel septem testimonia vult in testamentis evertere, per consensum rejicitur, quando veritas judicat, publicam autem totius orbis linguam solus vult insipiens evertere! Int. Chrysost. Homil. Oper. tom. V, p. 558.

<sup>(3)</sup> Ne dicas in corde tuo, Non est Deus; sed potiùs reminiscens, convertere ad Dominum Deum tuum cum omni fine terræ. Ælred. Specul. charit. lib. 1, cap. VI.

» vraie, des philosophes la déclarent fausse. Croirons» nous donc à un seul qui se loue lui-même et sa doc» trine, ou à tous les autres qui s'accordent pour l'ac» cuser d'ignorance? Il est nécessaire que le jugement
» de plusieurs soit plus droit que le jugement d'un seul.
» Tout étant donc incertain, il faut croire à tous, ou
» ne croire personne (1). »

On ne peut établir plus clairement le consentement commun ou l'autorité générale, comme règle de vérité. Mais les païens admettoient-ils cette règle, la connoissoient-ils? Ceux qui feroient cette question assurément ne s'entendroient pas; car ce seroit demander si les païens participoient à la raison humaine, ou aux vérités transmises par la tradition. Les croyances universelles prouvent l'universalité de la règle qui les perpétuoit. Quand donc on ne la trouveroit nulle part formellement énoncée dans les anciens, nous n'en serions pas moins sûrs qu'ils ne pouvoient l'ignorer. Mais la Providence a voulu que des témoignages exprès, et qui se succèdent pour ainsi

<sup>(1)</sup> In multas sectas philosophia divisa est, et omnes varia sentiunt. In quà ponimus veritatem? In omnibus certé non potest. Designemus quamlibet, nempé in cæteris omnibus sapientia non erit. Transcamus ad singulas. Eodem modo quicquid uni dabinus, cæteris auferemus. Unaquæque enim secta omnes alias evertit, ut se, suaque confirmet, nec ulli alteri sapere cencedit, ne se decipere fateatur: sed sicut alias tollit, sic ipsa quoque ab aliis tollitur omnibus..... Quameumque laudaveris, veramque dixeris, à philosophis vituperatur, ut falsa. Credemus ne igitur uni se, suamque doctrinam laudanti, an multis unius alterius ignorantiam culpantibus? Rectins sit necesse est, quod plurimé sentiunt, quam quod unus... Cum igitur omnia incerta sint, aut omnibus credendum est, aut nemini. Lactant. Divin. Instit., lib. 111, cap. IV, p. 60.

dire de siècle en siècle depuis la plus haute antiquité, confirmassent d'une manière éclatante la preuve que nous venons d'indiquer.

Ouvrez les poëmes d'Hésiode, comtemporain d'Homère, vous y verrez cette maxime qui est tout ensemble et le principe de la sagesse, et le fondement de la tradition: Ce que plusieurs peuples attestent ne sauroit être faux(1).

Plein d'une vaine confiance en vous-même, oserez-vous opposer au jugement unanime des hommes
votre jugement particulier; Sophoele vous dira,
que celui qui croit avoir raison seul est vide de
sens (2). Il y a en effet dans le nombre même,
comme le remarque Pline, une raison supérieure
qui résulte de l'union (3). Mais personne n'a mieux
vu qu'Héraclite toute l'étendue de ce principe, et
n'a mieux établi le vrai fondement de nos connoissances. « La raison commune et divine, dont
» la participation constitue la raison individuelle,
» est, selon lui, le criterium de la vérité. Ce qui
» est cru universellement, est certain: car cette

Φήμη δ' ούτις πάμπαν ἀπόλλυται, ἥν τινα πολλοὶ
 Λασί φημίξουσι.

Non etenim penitus vana est sententia, multi Quam populi celebrant.

Hesiod., lib. Oper. et Dier., sub. fin.

Ο οτις γὰρ αὐτὸς ἥ φρονεῖν μόνος δοχεῖ,
 . . . . . . . ἤ ψυχὴν ἔχειν,
 Οὖτοι διαπτυχθέντες, ῶφθηταν χενοι.
 Soph. Antigon., v. 707—709, tom. I, p. 191
 ed. Brunck.

<sup>(3)</sup> In numero ipso quoddam magnum collatumque consilium. Plin. Hist. natur., lib. VII, cap. XVII.

» croyance est empruntée de la raison commune » et divine; et, par le motif contraire, toute opi-» nion individuelle est dépourvue de certitude (1). » C'est ainsi que Sextus Empiricus expose la doctrine d'Héraclite, et, dans le paragraphe suivant, il cite les paroles mêmes de ce philosophe au commencement de son traité de Natura : « Telle étant donc la » raison, l'homme demeure dans l'ignorance, tant » qu'il n'a pas joui du commerce de la parole, et ce » n'est que par ce moyen qu'il commence à con-» noître. Il faut donc déférer à la raison commune. » Or, cette raison commune n'étant autre chose que » le tableau de l'ordre universel; toute les fois que » nous empruntens à la mémoire commune, nous » possédons la vérité: et quand nous n'interrogeons » que notre raison individuelle, nous tombons dans » l'erreur (2). »

Aristote lui-même avoue que le consentement universel forme la plus puissante preuve (3). Dans un

<sup>(1)</sup> Το στον δη τόν κοινόν λόγον καὶ Θείον, καὶ οῦ κατὰ μετοχήν γενόμεθα λογικοὶ, κριτήριον ἀληθείας φησίν ὁ Πράκλειτος δθεν τὸ μὲν κοινη πᾶσι φαινόμενον, τοῦτ' εἶναι πιστον' τῷ κοινῷ γὰρ καὶ Θείφ λόγφ λαμβανεται' τὸ δὲ τινι μόηφ προσπίπτον, ἀπιστον ὑπαρχειν διὰ την ἐναντίαν αἰτίαν. Sextus Empiric. adv. Logic., lib VIII, § 131 cdit. Jo. Alb. Fabr. Lips. 1718.

<sup>(2)</sup> Λόγου τοῦθε ἐἀντος, ἀξύνετοι γένονται ἄνθρωποι, καὶ πρότθεν ἢ ἀκοῦσαι, καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον... Διὸ θεῖ ἔπεσθαι τῷ κοινῷ (ξυνος γὰρ ὁ κοίνος) ἡ δ' ἔττι οὐκ ἄλλο τι ἄλλ' ἐξήγησις τοῦ τρόπου τῆς τοῦ παντός ἀισκήτεως. Διὸ καθ' ὅτι ἄν αὐτοῦ της μνήμης κοινωνήτομεν, ἀληθεύομεν ἃ θὲ ἄν ἰδιάσομεν ψευδόμεθα. Ibid., § 132.—Τὰ κοινῆ φαινόμενα πιστὰ, qua communiter ità videntur fida sunt, aiebat Heraclitus statuens λόγον τὸν ξυνόν (rationem communem), optimum esse veritatis κριτήριον. Grot. de Jure belli et pac., lib, I, n. 12.

<sup>(3)</sup> Κράτιστον πάντας άνθρώπους φαίνεσθαι συνομολογούντας τοῖς έηθη-

autre endroit, il ajoute : « Nous affirmons qu'une » chose est ainsi, quand tous les hommes croient » qu'elle est ainsi : celui qui ôteroit cette foi, ne diroit » rien de plus croyable (1). »

Épicure enseignoit aussi, dans son livre De la règle et du jugement, que ce sur quoi les hommes s'accordent, est nécessairement vrai (2): maxime que Cicéron adopte et cite avec admiration (3).

" La nature, dit-il ailleurs, nous apprend à reparder comme certains les rapports des sens, lorsparqu'ils sont uniformes dans tous les hommes; et parquand, au lieu d'offrir cette constante uniformité, par ils diffèrent et varient dans chaque homme, alors par nous les jugeons faux (4).

Le consentement commun est également aux yeux de Sénèque la marque de la vérité (5). Salluste le philosophe se sert du même principe pour prou-

τομενοις; potentissima prohatio est, si in id quod dicimus omnes consentiant. Arist. ap. Grot. eod. loc.

<sup>(1)</sup> Ο γάρ πάτι δοχεῖ, τοῦτο εἶναι φαμέν ὁ δ' ἀναιρῶν ταὐτην τὴν πίττιν, οὐ πάνυ πιστότερα ἔρει. Quod omnibus ità videtur, id ità esse dicimus; qui verò hanc fidem velit tollere, nihilo ipse credibiliora dicet. Arist. Ethic. ad Nicomach., lib. X; cap. X tom II. Oper., pag. 97, Aurel. Allobrog., 1605.

<sup>(2)</sup> De quo autem omnium natura consentit, id verum esse necesse est. De nat. deor., lib. I, cap. XVII.

<sup>(3)</sup> Cujus rationis vim, atque ntilitatem ex illo cælesti Epicuri, De regula et judicio, volumine accepimus. Ibid., cap. XVI.

<sup>(4)</sup> Perturbat nos opinionum varietas, hominumque dissensio; et quia non idem contingit in sensibus, hos naturà certos putamus; illa, qua aliis sic, aliis secùs, uce iisdem semper uno modo videntur, ficta esse ducimus. De legib., lib. I, cap. XVII, n. 47.

<sup>(5)</sup> Apud nos veritatis argumentum est aliquid omnibus videri. Senec., Ep. 117.

ver que Dieu est bon, impassible, immuable (1). Il vaut mieux croire à tous qu'à un seul, dit Pline le jeune: car un homme peut tromper et être trompé; mais nul ne trompa jamais tous les hommes, ni ne fut jamais trompé par eux (2). Et Quintilien, avec cette droiture de sens qui le distingue: Nous tenons pour certain ce qu'on s'accorde à regarder comme vrai (3).

Partout on a senti l'importance de cette règle toujours connue, toujours enseignée. Il est nécessaire, disent les docteurs juifs, que le témoignage général soit vrai, et tout ce qu'on y oppose ne mérite pas de réponse (4).

C'est uniquement sur cette base que reposent les croyances du genre humain, et jamais on n'eut d'autre moyen de reconnoître avec certitude les vérités dont se compose la religion révélée originairement. Aussi Socrate, Platon, Cicéron, Sénèque et les autres philosophes anciens, recourent-ils sans cesse au consentement unanime des peuples, lorsqu'ils veu-

<sup>(1)</sup> Κοιναί δὲ εἰσιν ἔννοιαι ὅσας πάντες ἄνθρωποι ἐρωτηθέντες ὁμολογήσουσιν, οἴον ὅτι πᾶς Βεὸς ἀγαθὸς, ὅτι ἀπαθὴς, ὅτι ἀμετάβλητος. Sallust.
de Diis, pag. 33.

<sup>(2)</sup> Meliùs omnibus qu'am singulis creditur, singuli enim decipere et decipi possunt; nemo omnes, neminem omnes fefellerunt. Plin. in Panegyr. Trajan., cap. LXII.

<sup>(3)</sup> Pro certis habemus ea in quæ communi opinione consensum est. Ouintil. Instit. Orat.

<sup>(4)</sup> Scito inter sapientes fuisse controversiam an scientia quæ per crebram famam habetnr sit necessaria, vel probabilis. Circa quod, dictis pro et contra quam plurimis, conclusio omnium est ipsam esse necessariam.... Nihil igitur quod contra crebram famam dictum est meretur responsum. Pugio fidei, II part., cap VIII, pag. 367; Lips., 1687.

lent établir l'existence de Dieu (1), l'immortalité de l'âme (2), les lois de la justice (3). Sortant de la voie de l'autorité, essaient-ils de soumettre à leur jugement ces importantes questions; ils hésitent (4), leur foi chancelle, ils ne savent que dire ni que penser (5), une nuit profonde les environne, jusqu'à ce que la lumière de la tradition vienne de nouveau les éclairer.

« Y a-t-il des dieux? Je voudrois être persuadé

<sup>(1)</sup> Facile est veritatem hanc ostendere, quod dii sint—Quo pacto?
—Primim quidem terra, sol, sidera, ipsumque universum... id ostendunt: Græcorum prætereà barbarorumque omnium consensus, deos esse fatentium. Plat. de Legib., lib. X, Oper. tom. IX, p. 67 et 68 ed. Bipont. — Cicer. de Legib., lib. I, cap. VIII. De nat. deor., lib. I, Orat. de Harusp. respons., cap. IX. — Après avoir cité plusieurs passages de ce philosophe, Bayle ajoute: «Je vous avoue que » c'est prendre pour la principale preuve de l'existence de Dieu, le » consentement du peuple et la tradition. » Continuation des Pensées diverses, tome III, p. 40.— Multûm dare solemus præsumptioni omnium hominum. Apud nos veritatis argumentum est aliquid omnibus videri. Tanquàm deos esse sic colligimus, quòd omnibus de diis opinio insita sit; nec ulla gens usquâm est adeò extra mores legesque projecta, ut non aliquos deos credat. Senec., Ep. CXVII. — Ætian. var. Histor., lib. II, cap. XXXI.

<sup>(2)</sup> Cicer., Tuscut., lib. I, cap. XVI.—Gim de animarum immortalitate loquimur, non leve momentum apud nos habet consensus hominum, aut timentium inferos aut colentium. Senec., Ep. 117.

<sup>(3)</sup> Quæ autem natio non comitatem, non benignitatem, non gratum animum et benificii memorem diligit? quæ superbos, quæ maleficos, quæ crudeles, quæ ingratos non aspernatur, non odit? Cicer. de Legib., l. 1, c. XI.

<sup>(</sup>i) Il n'y a, dit Porphyre, aucune opinion chez les philosophes qui soit absolument certaine, à cause des raisons que l'on peut apporter pour et contre. Lib. de Hist. anim. Euseb., Præp. evang., lib. XIV, cap. III.

<sup>(5)</sup> Cicer. Tusculan. Quæst., lib. 1, cap. XXXI.—Sence. Ep. 88—Ptutarch., de Placitis philosoph., lib. 1V, cap. 11 et 111.—Galen. de Usu partium. cap 1, 11, 111, V et 1X.—Ptin., Hist. nat., lib. VII, cap. LV.

» de leur existence non seulement par l'autorité, » mais encore par le raisonnement: car il se présente » à mon esprit des réflexions qui le troublent, et » quelquefois il me semble que les dieux n'existent » pas (1)? »

Voilà l'homme abandonné à lui-même; voici le sage:

" Mais je ne dirai rien contre ce qui vous est commun avec les autres philosophes : presque tous croient qu'il existe des dieux; je le crois donc aussi, et je ne dispute point (2).

Demandez à Cicéron si l'âme est immortelle, il vous répondra que, « par sa raison seule, il ne peut » former que des conjectures. Quelle est la plus vrai- » semblable? C'est une grande question (3). » Mais bientôt, levant la tête et promenant ses regards sur le monde entier, ses doutes s'évanouissent, et il prononce avec assurance ces paroles, qu'on répétera de siècle en siècle : « Fondés sur le consentement de » toutes les nations, nous croyons que les âmes sont » immortelles; car le consentement unanime des

<sup>(1)</sup> Quæritur primum...sintne dii, nec ne sint...Esse deos persuaderi mihi non opinione solum, sed etiam ad veritatem plane velim: multa enim occurrent, quæ conturbent, ut interdum nulli esse videantur. De nat. deor, llb. I, cap. XXII.

<sup>(2)</sup> Sed...quæ communia sunt vobis (Epicureis) cum cæteris philosophis, non attingam, ut hoc ipsum: placet enim omnibus ferè, mihique ipsi in primis, deos esse: itaque non pugno. *Ibid*.

<sup>(3)</sup> Ut homunculus unus a multis probabilia conjectură sequens, nitră enim quo progredior, quam ut verisimilia videam, non habeo... Quæ verisimillima magna quæstio est. Tuscul. Quæst., lib I. cap. IX et XI.

» peuples doit, en toute chose, être regardé comme » la loi même de la nature (f). »

Aussi Socrate, près de mourir victime d'un jugement inique, n'appuie pas sur les raisonnemens de la philosophie, mais sur la croyance commune (2), l'espérance d'une vie plus heureuse qui console ses derniers momens.

La doctrine des devoirs n'avoit pas non plus d'autre fondement. Les philosophes disputoient sur la vertu comme sur tout le reste; et Cicéron, après avoir défini l'honnête, c'est-à-dire ce qui constitue la bonté morale des actions, ajoute : « Quoiqu'on » puisse entendre un peu ce que c'est par la définition » que je viens d'en donner, on le comprend cepen-» dant beaucoup mieux par le jugement commun de » tous les hommes, et par les inclinations et la con-» duite des gens de bien (3). »

<sup>(</sup>i) Permanere animos arbitramur consensu omnium nationum... Omni autem in re, consensio omnium gentium lex naturæ pulanda est. Tuscul, Ouæst., lib. 1, cap. XVI et XVII.—Quod si omnium consensus, naturæ vox est, omnesque, qui ubiquè sunt, consentiunt esse aliquid, quod ad eos pertineat, qui è vità cesserint, nobis quoque idem existimandum est. Ibid., cap. XV.

<sup>(2)</sup> Εἴπέρ γε τα λεγόμενα ἀληθη έστιν. Apolog. Socrat., Plat. Oper. 10m. I, pag. 95.

<sup>(3)</sup> Quod quale sit, non tam definitione, quà sum usus, intelligi potest (quanquam aliquantum potest) quani communi omnium judicio, et optimi enjusque studiis atque factis. De finib. bon. et mal., lib. 11, cap. XIV, n. 45 .- Ce moyen de reconnoître les principes essentiels de la morale, étoit certainement le plus sûr que les anciens pussent employer; car il est infaillible, selon saint Thomas.

<sup>«</sup> Batio autem hominis circa pracepta moralia, quantum ad ipsa

<sup>»</sup> communissima præcepta legis naturæ, non poterat errare in uni-

<sup>»</sup> versali; sed tamen propter consuctudinem peccandi obscurabatur

La règle par laquelle les anciens s'assuroient des véritables dogmes, servoit encore à les garantir des erreurs et des superstitions, toujours faciles à reconnoître, comme l'observe Cicéron; parce qu'elles n'avoient rien de général, rien de stable, et qu'elles varioient chez les divers peuples (1).

Le principe, qu'en matière de religion tout ce qui est universel est vrai, tout ce qui n'est que local est faux, étoit même si répandu parmi les païens, et si fortement établi, que dans un des dialogues de Lucien, un athée à qui l'on oppose le consentement de tous les peuples qui attestent l'existence de Dieu, ne nie point ce fait éclatant, ni la preuve qu'on en tire, mais cherche à la tourner en sa faveur, en montrant combien les dieux adorés par les nations différoient les uns des autres (2); argument qui laisse au témoi-

<sup>»</sup> in particularibus agendis. » S. Thom. 1° 2«. q. CCXIX., art. II.
(1) Nec si opiniones aliæ sunt apud alios , idcircó , qui canem et

<sup>(1)</sup> Nee si opiniones anæ sunt apud anos, incirco, qui cancin et felem, ut deos colunt, non eådem superstitione, quà cæteræ gentes, conflictantur. *Cicer.*, de *Legib.*, lib. I, c. XI.—Cum poetarum autem errore conjungere licet portenta magorum Ægyptiorumque in eodem genere dementiam: tum etiam vulgi, quæ in maximà inconstantià veritatis ignoratione versantur. *Id.*, de Nat. deor., l. 1, c. XVI.

<sup>(2)</sup> Tim. Igitur omnes homines et populi decepti sunt, qui deos esse putent et celebrent. Dam. Benè, Timocles, admonuisti me eorum, quæ inter gentes moribus, legibusque recepta sunt: è quibus nimirum maximè cognoverit aliquis, quàm nibil firmum illa, quæ de diis feruntur, habeant. Multa enim confusio, et alii alia sanxerunt: Scythæ sacrificantes Acinaci, et Zamolxidi Thraces... Phryges antem Menæ: et diei Æthiopes, et Cyllennii Phaneti: et Assyrii columbæ: et Persæ igni: et aquæ Ægyptii, quanquam communis quidem Ægyptiis omnibus deus est aqua; privatim verò Memphitis deus bes est; Pelusiotis cepe, et aliis ibis, ant crocodilus cynocephalus, aut feles... Hæc quomedò non ridicula sunt, ò pulcher Timocles! Jup. traquad., n. 42 ed. Reitzii; Amstelod., 1743.

gnage des peuples sur l'existence de la Divinité toute sa force, mais qui est sans réplique contre l'ido-lâtrie.

Les Chinois reconnoissoient, comme les peuples de l'Occident, que la vraie religion devoitêtre universelle, et même leur objection principale contre le christianisme n'étoit qu'une fausse application de cette maxime; comme on le voit par les discours de quelques mandarins (1) à un prince de la famille impériale, qui s'étoit converti à Jésus-Christ au commencement du siècle dernier. Mais, dans un écrit où il expose les motifs de sa conversion, et que nous aurons plus d'une fois l'oceasion de citer, ce prince, plus sage et plus instruit qu'eux, parce qu'il avoit examiné de bonne foi, 'nous apprend que l'autorité du grand nombre, uni dans une même foi et dans un même culte, étoit, au contraire, une des raisons qui l'avoient décidé à embrasser le christianisme. « S'il » y avoit, dit-il, quelque chose de défectueux, quel-» que léger qu'il fût, dans cette loi, les hommes sont » trop éclairés pour ne pas le remarquer, et pour lui » donner une entière croyance... Or à présent, dans » toute l'étendue de l'Europe, qui renferme plus de » mille lieues, depuis dix siècles et au-delà, savans et » ignorans pauvres, et riches, jeunes et vieux, hommes » et femmes, tous suivent généralement la religion » chrétienne; l'émulation est si grande, qu'on la pra-

<sup>(1) «</sup> La loi de l'Europe n'est suivie que des Européens, et vous » prétendez que quiconque l'abandonne se révolte contre le ciel ? » Lettres édif., tom. XX, p. 131. Toulouse, 1811.

» tique à l'envi. De là, on peut conclure sans aucun » doute combien elle est véritable et solide (1). »

Les philosophes modernes eux-mêmes ont tous admis le principe de l'universalité (2); et tous aussi, comme les mandarins dont nous parlions tout-à-l'heure, ils ont essayé de s'en servir pour attaquer la religion chrétienne.

« Si le mahométisme, dit Voltaire, avoit été né-» cessaire au monde, il auroit existé dès le commen-» cement du monde, il auroit existé en tous lieux (3).

» Quelle seroit la religion véritable, si le christia-» nisme n'existoit pas? C'est celle dans laquelle il n'y » a point de sectes; celle dans laquelle tous les esprits » s'accordent nécessairement.

» Or dans quél dogme tous les esprits se sont-ils
 » accordés? Dans l'adoration d'un Dieu et dans la
 » probité. Tous les philosophes de la terre qui ont eu

<sup>(1)</sup> Motifs du prince Jean pour embrasser la religion chrétienne : Lett. édif., t. XX , p. 362. Toulouse, 1811.

<sup>(2)</sup> Rousseau, dans ses Lettres écrites de la Montagne, suppose que les catholiques parlent ainsi aux premiers réformateurs : « Quel » titre avez-vous donc pour soumettre ainsi nos jugemens communs » à votre esprit particulier? Quelle insupportable suffisance de pré» tendre avoir toujours raison, et raison seuts contre tout le monde!

A ce discours, ajoute Rousseau, voyez-vous ce que nos réformateurs auroient eu de solide à répondre? Pour moi, je ne le vois

 <sup>»</sup> pas. » Lettres de la Montagne, p. 82, 83. Paris, 1793. — « La
 » vérité est une lumière naturelle qui luit d'eile-même par toute la

<sup>»</sup> terre, parce qu'elle vient de Dieu; l'erreur est une lueur artifi-» cielle qui a besoin sans cesse d'être alimentée, et qui ne peut

<sup>»</sup> jomais être universelle, parce qu'elle n'est que l'ouvrage des

<sup>»</sup> hommes. » Bernardin de Saint-Pierre, Chaumière indienne; Avant-Propos, p. 44. Paris, 1791.

<sup>(3)</sup> Dictionn. philosoph., art. Nécessaire.

» une religion, dirent dans tous les temps: Il y a un
» Dieu, et il faut être juste. Voilà donc la religion
» universelle établie dans tous les temps et chez tous
» les hommes.

» Le point dans lequel ils s'accordent tous est donc » vrai, et les systèmes par lesquels ils diffèrent sont donc » faux... Il faut bien que les choses dont tout le » monde se moque, ne soient pas d'une vérité bien » évidente (1). »

Quelle que fût l'intention de Voltaire en écrivant ces paroles, il avoue que la religion nécessaire à l'homme, ou la vraie religion, doit être perpétuelle, universelle; et qu'il a toujours existé dans le monde une religion qui possédoit manifestement ces caractères. Les anciens, comme on vient de le voir, ont fait le même aveu: ils ont reconnu le consentement commun ou l'autorité générale pour règle des croyances (2); et discernant, au moyen de cette règle, la vérité qui ne change point, de l'erreur, qui varie sans cesse, il leur a été facile, selon le témoignage d'un Père, de convaincre de mensonge quelques hommes corrompus dans leurs pensées, par le témoignage de tous les siècles et de toutes les nations(3).

<sup>(1)</sup> Dictionn. philosoph., art. Secte.

<sup>(2)</sup> Celse lui-même admet cette règle, et s'en sert pour établir certaines vérités. « C'est, dit-il, un sentiment de la plus haute antiquité, » dont conviennent les nations les plus sages, les villes et les hommes » éclairés. » Origen. contr. Cels., lib. 11, n. 14.

<sup>(3)</sup> Nec difficile sanè l'uit paucorum hominum pravé sententium redarguere mendacia, testimonio populorum atque gentium in hâc ună re non dissidentium. *Lactant. Divin. Instit.*, lib. 1, cap. 11, p. 3.

Jamais en effet aucun peuple n'ignora les dogmes ni les préceptes de la religion primitive, nous croyons l'avoir prouvé jusqu'au dernier degré d'évidence; et comme en même temps nous avons montré que l'idolâtrie n'avoit ni doctrine, ni loi morale, ni enseignement, et que par conséquent elle n'étoit point une religion, mais la violation d'un commandement divin (1), il s'ensuit qu'il n'y eut jamais qu'une rereligion dans le monde, religion universelle, au sens le plus rigoureux et le plus étendu.

Mais pour bien entendre cette vérité, aussi importante que certaine, il faut distinguer deux époques dans la durée de la religion : la première comprend tous les temps qui ont précédé la venue de Jésus-Christ, la seconde ceux qui l'ont suivie.

Avant Jésus-Christ, que voyons-nous chez les diverses nations de la terre? des croyances générales, partout les mêmes, et une multitude innombrable de superstitions différentes en chaque lieu, et perpétuellement changeantes. Séparez ces superstitions de ce qu'il y avoit d'universel, d'invariable et par conséquent de vrai dans les croyances des peuples; il ne restera rien que l'on puisse concevoir sous l'idée de religion, qui renferme nécessairement celle de loi. Une opinion passagère et locale n'est pas un dogme, des rites arbitraires ne sont pas un culte; un caprice n'est pas un devoir. Dira-t-on que le Nègre, en se choisissant un fétiche, fonde une religion: ce

<sup>(1)</sup> Voyez chap. XXIV.

qui, dans le paganisme, appartient réellement à la religion, c'est ce qu'on retrouve partout et toujours, la foi en Dieu, aux esprits qui sont ses ministres, aux saints qu'il reçoit dans sa gloire, et qu'il investit d'une partie de sa puissance; enfin, tout ce qu'enseigne une tradition unanime et constante (1).

Jusqu'au moment où Jésus-Christ vint accomplir le mystère du salut, cette tradition conserva dans le monde entier la connoissance de la révélation primitive, qui, depuis l'origine des temps, ne cessa jamais d'être, nous ne disons pas la seule vraie religion, mais l'unique religion qui existât sur la terre, l'idolatrie n'étant, nous le répétons, que la transgression du premier précepte de cette religion divine : elle possédoit donc au plus haut degré le caractère d'universalité qu'on a vu lui être essentiel. Véritablement catholique dans la plus stricte acception du mot(2), elle formoit, au milieu des erreurs qui s'élevoient successivement et des désordres qu'elles enfantoient, la foi commune et la loi générale du genre humain; de sorte qu'en ce qui concerne les crovances des Gentils, tout ce qu'elles offroient d'universel étoit vrai, et rien n'étoit vrai de ce qui n'étoit pas universel (3). Dieu, qui veille sans relâche à

<sup>(1)</sup> Variasse deberet error: sed quod unum apud multos invenitur, non est erratum, sed traditum. Tertullian., Præscript, udv. Hæret.

<sup>(2)</sup> Faber avoue que la religion primitive étoit essentiellement universelle ou catholique. « Patriarchism.... was professedly a catholic » religion. » Horæ Mosaicæ, vol. 11, sect. 1, cap. I, p. 18. London, 1818.

<sup>(3) «</sup> Ces additions (les fables et le culte païens) ont varié suivant » les temps, et suivant les lieux, tandis que le fond de la religion a

la conservation de ses œuvres, vouloit que l'homme créé pour la société, y trouvât toujours ce qui lui étoit nécessaire pour vivre de la vie de l'âme, afin que s'il lui arrivoit de s'égarer loin de la voie qui conduit au séjour des biens éternels, il ne pût accuser que lui-même et sa volonté pervertie.

L'univers attendoit le Médiateur prédit : il paroît au temps marqué, et la religion ne change point; elle se développe : la foi, le culte, les devoirs demeurent, pour le fond, immuablement les mêmes. On crovoit à celui qui devoit venir, on croit à celui qui est venu ; aux sacrifices figuratifs succède le sacrifice réel et seul efficace; on possède ce qu'on espéroit : le Désiré des nations s'est montré au milieu d'elles; les promesses de la loi sont accomplies. Et comme la religion en se développant n'a pas cessé d'être une, elle ne cesse point non plus d'être universelle (1). Elle existe partout, elle est la même partout : seulement il se peut que quelques hommes ne la connoissent pas tout entière, qu'ils ignorent ses développemens; mais il n'en est point qui ne connoissent ou ne puissent connoître ce qui est indispensable pour le salut. Toute foi vraie est une partie

<sup>»</sup> toujours été aussi perpétnel dans sa durée, qu'universel dans son » étendue. » Quest. sur l'Incrédulité : par M. l'évêque du l'uy; III° Quest., p. 142 et 143.

<sup>(1) «</sup> Le christianisme est dans son principe une religion univer-» seile, qui n'a rien d'exclusif, rien de local, rien de propre à tel pays » plutôt qu'à tel autre.... Le parfait christianisme est l'institution » sociale universelle. » Rousseau, Lettres écrites de la Montagne, p. 10, 41. Paris, 1793.

de la foi chrétienne; tout culte pur est une partie du culte chrétien. Les nations, s'il en existoit à qui le christianisme complet n'auroit pas encore été annoncé, se trouveroient dans la position où le genre humain étoit avant Jésus-Christ. N'ayant point d'autre lumière, elles n'auroient pas non plus d'autres devoirs; et si elles les remplissoient avec fidélité, elles seroient véritablement chrétiennes : comme l'enfant simple et docile à qui l'on n'a pas encore enseigné tous les dogmes, et qui n'a pu dès lors participer à tous les mystères, ne laisse pas, en cet état imparfait et de passage, d'être véritablement chrétien.

Mais si ces nations rejetoient la prédication évangélique, si elles refusoient de connoître toute la loi, ou de s'y soumettre, à l'instant elles deviendroient coupables de sa violation, et sortiroient de la voie du salut.

Ainsi le christianisme ou la religion révélée originairement, a toujours été et sera toujours aussi universelle que la société, puisqu'elle renferme tous les devoirs de l'homme, et par conséquent le principe de sa vie. Elle est, dans ses dogmes, la loi de notre esprit; dans ses préceptes, la loi de notre cœur et de nos sens. On peut sans doute transgresser ses lois; mais les ignorer entièrement ou les abolir, il est impossible : et la transgression ne préjudicie, quelque générale qu'elle soit, ni à l'autorité ni à l'universalité de la loi (1).

<sup>(1)</sup> Si enim verissimus et sinc<mark>erissimus Dei cultus, qua</mark>mvis sit apud pancos, apud eos tamen est quibus multitudo, qu<mark>anqu</mark>am cupiditati-

A l'égard de la morale, on en convient; tout le monde avoue qu'elle est universelle. Or assurément on ne prétend pas que les hommes ne la violent jamais, on ne nie pas l'existence des vices; mais on entend que, malgré des désordres sans nombre, les principes de la justice, partout les mêmes, sont connus partout.

De même en disant que la loi de l'esprit, qu'on appelle plus particulièrement religion, est universelle, on ne prétend pas que tous les hommes y obéissent fidèlement; on ne nie point l'existence des erreurs ni des faux cultes; mais on entend que les vérités nécessaires au salut, connues partout, sont partout les mêmes.

Les cultes superstitieux ne sont pas des lois, mais des crimes: comme le meurtre et l'adultère. Quand donc, appelant religion toute violation de la loi religieuse, on demande comment, parmi tant de religions diverses, on discernera la vraie religion; c'est comme si, donnant le nom de morale à toute violation de la loi de justice, on demandoit comment, parmi tant de morales diverses, on discernera la vraie morale.

Voudroit-on que le christianisme eût été, dès l'origine, ce qu'il est aujourd'hui, qu'il n'eût point éprouvé de développemens? Alors ce ne seroit plus le christianisme, ce seroit un ordre de choses entiè-

bus involuta et à puritate intelligentiæ remota, consentit; quod fieri posse quis dubitet? S. August., De utilitate credendi; cap. VII, n. 16. Oper.: tom. VIII, col. 55 ed. Benedict.

rement dissert, ou plutôt une contradiction manifeste; car il est clairement contradictoire que la rédemption de l'homme ait concouru avec sa chute, puisqu'il auroit fallu que le Sauveur fût né d'une mère coupable, qu'il eût été mis à mort par son père, que le premier crime cût été lavé par un crime plus énorme, qu'Adam se sût racheté par le décide!

Voudroit-on que jamais aucun dogme n'eût été obscurci, aucune loi violée; que l'ignorance, l'erreur et le crime n'eussent jamais paru sur la terre? est-ce là ce qu'on demande pour croire? Mais le christianisme suppose nécessairement que le monde est abandonné en partie au crime, à l'erreur, à l'ignorance. Si rien de tout cela n'existoit, le christianisme non seulement seroit faux; il seroit de plus impossible d'en concevoir l'existence. Pour croire au christianisme on voudroit donc que le christianisme n'existât point, et qu'il ne pût pas même exister.

Mais prenez l'homme tel qu'il est, tel qu'il fut toujours, vous reconnoîtrez que la religion chrétienne le représente précisément en cet état de foiblesse et de corruption; et que cet état étant donné, on ne sauroit imaginer un accord plus parfait, plus constant, plus merveilleux de tous les peuples, dans tous les àges, pour attester ce qu'enseigne cette religion aussi ancienne que le genre humain: de sorte qu'elle seroit moins croyable si la tradition répandoit une lumière plus pure et plus vive, puisque le dogme fondamental de la dégradation originelle de l'homme s'obscurciroit en proportion.

томе 3.

Considérez le monde entier durant tous les siècles; que voyez-vous? un effroyable débordement de vices et de crimes divers multipliés à l'infini, une continuelle violation des devoirs les plus saints, et, en même temps, l'immuable distinction du bien et du mal, perpétuellement reconnue et proclamée par la conscience universelle.

Que voyez-vous encore? des erreurs innombrables qui, se succédant sans relâche, varient selon les lieux, les époques, les passions; et, en même temps, un fond commun de vérités inaltérables, perpétuellement reconnues et proclamées par la raison universelle.

Qui contestera ces deux faits? qui osera nier la raison ou la conscience du genre humain? Quelqu'un descendra-t-il jusqu'à cet excès de folie? Non jamais personne ne s'y résoudra. Eh bien! qu'on sache donc que la conscience et la raison universelle, en ce qu'elle a de fondamental, ne sont que la religion.

Remarquez, en effet, que la raison humaine est comme la religion, une, universelle, perpétuelle, sainte. Elle est une, puisqu'il est impossible qu'elle varie, ou qu'elle soit jamais opposée à elle-même. Et le langage seul ne suppose-t-il pas une raison commune, immuable, à laquelle tous les hommes participent plus ou moins, et qui est la même dans tous les hommes? Elle est universelle, puisqu'elle existe partout, et que partout elle est une; perpétuelle, puisqu'elle a commencé avec l'homme, et qu'elle durera autant que l'homme; et si on la con-

sidère dans son objet, qui est la vérité, et dans son principe, qui est Dieu, elle est éternelle. Enfin elle est sainte, puisque, condamnant tous les désordres et toutes les erreurs, il n'y a de conforme à la raison une, universelle, perpétuelle, que ce qui est saint, c'est-à-dire les préceptes de la loi morale et les dogmes qui en sont le fondement. Dieu l'a créée par la première révélation; il l'a perfectionnée par la seconde, qui n'en est que le développement. Otez les vérités et les devoirs qu'elles seules nous font connoître et que la tradition seule conserve, il ne restera plus dans l'homme, dans son cœur et son entendement, qu'un vide immense et des ténèbres profondes (1).

Comme donc la véritable raison humaine, image de la raison divine, d'où elle émane, est une et universelle, ainsi le christianisme est un et universel, parce qu'il n'est, dans ses dogmes, que cette raison même, ou l'ensemble des vérités nécessaires que Dieu nous a manifestées; et dans ses préceptes, que l'ensemble des devoirs qui découlent de ces vérités, ou la loi une et universelle, non seulement de tous les

En.

<sup>(1)</sup> Le premier article du Symbole et de la foi universelle, Je crois en Dieu, père tout-puissant, créateur du ciet et de la terre, renferme les élémens de toute pensée. Qui n'auroit pas l'idée de Dieu n'auroit ni l'idée de l'être, ni celle de cause, et sans ces deux idées mères il est impossible de concevoir l'intelligence. La religion seule encore nous donne l'idée de pouvoir et de devoir, l'idée de loi, inséparablement liée à celle d'un suprême législateur. Ainsi, sous ce nouveau rapport, point de société sans religion, et par conséquent point de langage, point de pensée; et la pensée, le langage, la société, la religion, sont également nécessaires, également universels.

hommes, mais encore, en ce qui en fait l'essence, de tous les êtres intelligens. Car il ne faut pas s'imaginer que la religion ne s'étende qu'à l'homme : elle unit dans la même société, en les soumettant à des devoirs semblables, toutes les créatures pensantes; elle embrasse, dans son unité, tous les ordres des esprits célestes, qui participent, mais plus abondamment, à la même raison que nous, vivent de la même foi, adorent le même Dieu, et lui rendent le même culte, par le même médiateur, Jésus-Christ (1).

Quiconque rejette le christianisme, au degré où il le peut connoître, rejette donc la loi et la raison universelle, et renonce par cela même à toute vérité, toute raison, toute loi; ce qui renferme une opposition absolue à Dieu, à sa volonté, qui est la loi, et à

sa raison qui est la vérité par excellence.

Et ce monstrueux désordre n'auroit aucune suite funeste! et ce crime seroit impuni! Le croyez-vous? avez-vous conçu cette stupide espérance? Insensés, vous connoissez donc un lieu où Dieu n'est pas? Partout ailleurs, partout où règne celui qui commande au néant même, sa justice vous saisira. Il l'a dit à tous les peuples, et tous les peuples le répètent:

« Malheur à vous qui abandonnez la loi du Sei-» gneur (2)! Malheur à vous qui êtes sages à vos

<sup>(1)</sup> Et cûm iterûm introducit Primogenitum in orbem terræ, dicit: Et adorent eum angeli Dei. Ep. ad Hebr., 1, 6.

<sup>(2)</sup> Væ vobis, viri impii, qui dereliquistis legem Domini altissimi! Ecclesiast. XIA, 11.

» propres aïeux (1), et qui n'avez que des pensées » vaines (2)! Malheur à vous, déserteurs de la so-» ciété dont Dieu est le roi (3)! Malheur à celui qui » est seul (4)! Malheur à l'impie (5)! »

Et du fond de sa ruine éternellement l'impie

s'écriera : Malheur à moi (6)!

Heureux, au contraire, ceux qui, dociles à la voix de la tradition, règlent sur ses enseignemens leur foi, leurs mœurs, leur culte! Seuls raisonnables, parce que leurs croyances reposent sur le témoignage de la plus haute raison, ils reçoivent du genre humain les vérités qui sont le fondement de la religion universelle : et quand ces vérités se développent, quand la loi se perfectionne, ainsi qu'il étoit prédit; quand les figures font place à la réalité, et qu'enfin s'accomplit l'espérance de toutes les nations : continuant de soumettre leur raison à l'autorité la plus grande ou à la raison de Dieu même, qui se manifeste de nouveau, ils suivent, avec une joie mêlée d'admiration, le merveilleux mouvement qui élève tout-à-coup le monde au-dessus de l'abîme où il descendoit, et le rapproche de son Créateur. Leur foi ne change point, elle s'agrandit; leur culte ne varie point, il se fixe

(5) Væ impio in malum ! Ibid., 111, 11.

<sup>(1)</sup> Væ qui sapientes estis oculis vestris! Is. V, 21.

<sup>(2)</sup> Væ qui cogitatis inutile! Mich. II, 1.

<sup>(3)</sup> Væ filii desertores! dicit Dominus. Is. XXX, 1.

<sup>(4)</sup> Var soli! Ecclesiast. IV, 10.

<sup>(6)</sup> Va misero mihi! quoniam addidit Dominus dolorem dolori meo : laboravi in gemitu-meo, et requiem non inveni. Jerem., XLV, 3.

pour l'éternité en atteignant sa perfection (1). Ils attendoient celui qu'attendoit l'univers entier, celui qui devoit réconcilier toutes choses par lui et en luimême; pacifiant par son sang répandu sur la croix, ce qui est sur la terre et dans le ciel (2). Ce Sauveur vient; leurs yeux contemplent l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature(3), qu'Abraham a souhaité de voir, et qu'il n'a point vu; que les patriarches et lesprophètes, que tous les justes ont salué de loin dans la foi des promesses. Une voix part d'en-haut : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances; écoutez-le (4). Ils l'écoutent, et ne veulent plus à jamais écouter que lui. A qui irions-nous? vous avez les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, et nous savons que vous êtes le Christ fils du Dieu vivant (5).

Et lui-même, que dit-il? Je suis la roie, la vérité, la vie (6). Il est la voie, parce que nul ne peut

<sup>(1)</sup> Charles Bonnet voit dans le christianisme « la perfection ou le » complément de la loi naturelle, la science des vrais sages,... une » religion dont l'universalité embrasse tous les siècles, tous les lieux, » toutes les nations. » Palingén. philosoph., part. XXI, ch. VI; OEuvres compl., tou. XVI, p. 434 et 435.

<sup>(2)</sup> Per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguiuem crucis ejus, sive quæ in terris, sive quæ in cælis sunt. Ep. ad Colossens., 1, 20.

<sup>(3)</sup> Qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creatura. Ibid., 15.

<sup>(4)</sup> Et ecce vox de nube dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi benè complacui; ipsum audite. Matth., XVII, 5.

<sup>(5)</sup> Domine, ad quem ibimus? verba vita a terna habes; Et nos credidimus, et cognovimus quia tu es Christus filius Dei vivi. *Joan*, VI, 69, 70.

<sup>(6)</sup> Ego sum via, et veritas, et vita. Ibid., XIV, 6.

aller au Père, ni le connoître, que par lui (1); il est la vérité, puisqu'il est la raison, la Sagesse vivante engendrée par le Père, son Verbe consubstantiel; il est la vie, car la vie et la vérité ne sont qu'une même chose.

Ainsi toutes les créatures ont, au commencement, reçu de lui la vérité, la raison, la vie, qu'elles conservent par lui seul (2), comme par lui seul encore elles recoivent, pourvu que leur volonté n'y mette aucun obstacle, la plénitude de la vie, de la raison et de la vérité. Voilà ce qu'il promet à ceux qui croiront : Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et une plus grande abondance de vie (3): non pas une autre vie, une autre vérité, une raison différente; mais la même raison plus étendue, la même vérité plus développée, la même vie plus parfaite : c'est l'enfant devenu homme, c'est l'homme uni davantage à Dieu. Un antique péché les séparoit; le sang de la victime pure l'efface, et le sacrifice universel accomplit l'universelle régénération. Vainqueur du serpent et de la mort, le Christ remonte aux cieux pour y préparer une demeure à ses élus(4); et, dans la

(1) Nemo venit ad Patrem, nisi per me. Joan., XIV, 6.

<sup>(2)</sup> In ipso condita sunt universa in cœlis et in terrà, visibilia et invisibilia, sive Throni, sive Dominationes, sive Principatus, sive Potestates; omnia per ipsum et in ipso creata sunt; et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant. Ep. ad Colossens., 1, 16 et 17.

<sup>(3)</sup> Ego veni ut vitam habeant, et abundantiùs habeant. Joan., XII, 50.

<sup>(4)</sup> Quia vado parare vobis locum. Ibid., XIV, 2.

Cité sainte, ce cri éternel retentit au pied du trône de l'Agneau immolé dès l'origine du monde (1): Bénédiction, gloire, action de grâces, honneur et puissance à notre Dieu dans les siècles des siècles! Il est ainsi (2).

(1) Agnus qui occisus est ab origine mundi. Apocat., XIII, 8.

FIN DU TOME TROISIÈME.

<sup>(2)</sup> Et clamabant voce magnà dicentes: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et Agno.... Benedictio, et claritas, et sapientia, et gratiarum actio, honor et virtus et fortitudo Deo nostro in sæcula sæculorum. Amen. *Ibid.*, VII, 10, 12.

## TABLE.

| AVER  | HISSEME | XT                                                                                                            | pages | V  |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Снар. | XXI.    | Première conséquence du principe de<br>l'autorité : la vraie religion est néces-<br>sairement révélée de Dieu |       | 1  |
|       | XXII.   | Seconde conséquence du principe de l'au-<br>torité : le christianisme est la religion<br>révélée de Dieu      |       | 20 |
|       | XXIII.  | De la loi mosaïque et du peuple Juif                                                                          |       | 32 |
|       | XXIV.   | Des cultes idolàtriques                                                                                       |       | 45 |
|       | xxv.    | L'unité est un caractère du christianisme.                                                                    | 1     | 40 |
| 28    | XXVI.   | L'universalité est un caractère du christia-<br>nisme                                                         | 41    | 75 |
|       |         |                                                                                                               | 1     | 10 |
|       | XXVII.  | Suite du même sujet                                                                                           | 20    | 61 |
|       | xxvIII. | Suite du même sujet                                                                                           | 3     | 49 |

FIN DE LA TABLE DU TOME TROISIÈME.









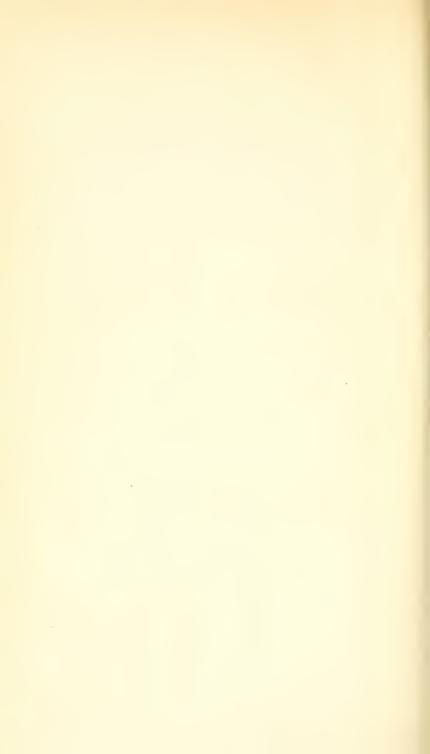





D 2292 A2 1836 t.3 Lamennais, Hugues Félicité
Robert de
Oeuvres complètes de F. de
La Mennais

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

